

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/







# COURS D'INSTRUCTIONS FAMILIÈRES

TOME SECOND

# egenrs

# EMBLANDERELLE

•

20 19 n 19 11 12

# COURS D'INSTRUCTIONS

FAMILIÈRES.

### PREMIÈRE DOMINICALE.

SUR LES PRINCIPAUX ÉVÉNEMENS DU NOUVEAU TESTAMENT, ET SUR LES CÉRÉMONIES ET PRIÈRES DU SAINT SACRIFICE DE LA MESSE

HUITIÈME ÉDITION, corrigée, augmentée et mise dans un meilleur ordre.

Veni non in sublimitate sermonis.
I. Cor. 2.

### PREMIÈRE ANNÉE.

Histoire Sainte.

TOME SECOND.

A LYON, CHEZ RUSAND, LIBRAIRE, IMPRIM. DU CLERGÉ.
1824.

# KC 16533 (2)

HARVARD UNIVERSITY LIBRARY APR 13 1955

#### ERRATA DU TOME SECOND.

Page 12, ligne 3, idssipées, lisez: dissipées.
22, ligne 13, ce qu'il y a, lisez: ce qu'il a.
43, lig. 11, tué, lisez: frappé de mort.
45, lig. 9, pour l'expiation, lisez: pour nous
purifier.

49, lig. 7, quelque chose, lisez: une chose; 54, lig. 11, qui si souvent, lisez: qui souvent. 59, lig. 6, qu'il s'instruisoit, lisez: qu'il instruisoit.

76, lig. 27, ces choses, lisez: les choses. 90, lig. 15, les tentations, lisez: des tentations. 114, lig. 19, affection, lisez: affectations. 206, lig. 11, le témoignage, lisez: le bom témoignage.

241, lig. 6, ce qu'il doit, lisez: ce que J. C. doit. 273, lig. 5, l'Esprit, lisez: l'Esprit - Saint. 289, lig. 6, la tentation, lisez: les tentations. 318, lig. 32, la bonne foi, lisez: la foi. 474, lig. 13, des arrhes, lisez: les arrhes. 501, lig. 7, Danois, lisez: Dunois.

### COURS

# **D'INSTRUCTIONS**

FAMILIÈRES.

# INSTRUCTIONS SUR LES PRINCIPAUX ÉVÉNEMENS DU NOUVEAU TESTAMENT.

L'AN DU MONDE 4000.

### VENUE DU MESSIE.

#### INCARNATION.

Non aufereiur sceptrum de Juda, et dux de femore ejus, donec veniat qui mittendus est. Et ipse erit exspectatio gentium. Le sceptre ne sortira point de Juda, ni la principauté de sa race, jusqu'à la venue de celui qui doit être envoyé, et c'est lui qui sera l'attente des Nations. Ces paroles sont tirées de la prophétie du Patriarche Jacob, au 49. Chap. de la Genèse.

Enrin l'oracle va s'accomplir, et déjà, dans l'ordre des temps et le développement de l'Histoire sacrée, nous touchons à ce grand événement, dont les Patriarches, les Prophètes, les mystères et les oracles de l'ancienne Loi ont été les précurseurs et les préparatifs; je veux dire, l'avénement du TOME II.

Digitized by Google

Messie, et la rédemption prochaine d'Israel, marquée par l'anéantissement de sa grandeur,

En effet, M. F., quoique l'ancien peuple de Dieu ent été long-temps tributaire et sujet de quelque puissance étrangère, dans le dernier état de sa république, depuis son rétablissement dans la Judée, après la transmigration de Babylone, néanmoins il avoit encore conservé desrestes de souveraineté dans les Grands-Prêtres et dans les derniers Rois de sa nation. Mais enfin, dépouillé sans retour de la puissance du sceptre et de la splendeur du trône, par l'oppression des Romains et par l'usurpation d'Hérode, ou plutôt par un juste jugement de Dieu , il annonce l'époque prédite par la célèbre prophétie de Jacob mourant, Tant de révolutions, de vicissitudes et d'affoiblissemens successifs ayant conduit comme par degrés cette nation choisie vers sa dernière décadence, elle va céder l'empire de la Religion au règne du Messie. Il sera grand, dit l'envoyé du Ciel à sa Mère, et il sera appelé le Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père, et il régnera à jamais sur la maison de Jacob ( Luc, 1.). Il régnera même sur les autres nations de la terre, en établissant le Royaume de Dieu sur les ruines de l'empire du démon.

Tel est le portrait que la Religion nous fait du Messie : Enfant d'une mère mortelle, et cependant Fils du Très-Haut; Roi éternel de son peuple et de ses élus; mais un Roi bien différent de ceux de la terre; un Roi dans l'ordre de la grace, fondateur d'un royaume tout spirituel, instituteur d'un nouveau culte, et législateur d'une Religion très-

parfaite.

C'est l'idée que je viens vous en donner moi-même en vous parlant de son origine, de ses abaissemens et de ses grandeurs. Quoi de plus nécessaire et de plus intéressant pour vous, M. F., que de connoître votre Rédempteur, votre Chef, votre Modèle; un Sauveur qui est sans cesse présent à votre esprit, et qui doit être si cher à votre cœur! Apprenez aujourd'hui combien il mérite d'admiration, de vénération et d'amour.

Il étoit réglé dans les décrets éternels, que pour la gloire de la Divinité, pour le salut de l'homme, le Fils de Dieu s'incarneroit un jour, et qu'il descendroit sur la terre sous une forme humaine; afin qu'étant revêtu de notre nature unie à la sienne, il pût réparer d'une manière convenable et glorieuse; la faute d'Adam et le malheur de sa postérité perdue par le péché: pour qu'après cela son humanité sacrée fût le plus grand ornement du Ciel, en y représentant la majesté du Très-Haut sur un trône de gloire, et en rendant sensible en quelque sorte la Divinité qui est invisible par elle-même, et inaccessible à nos sens.

Dans ce plan merveilleux de la divine Sagesse, la vie mortelle du Messie devoit Atre un mélange, un contraste d'abaissemens et de grandeurs, de gloire et de souffrances. Il lui falloit des humiliations, des souffrances, parce qu'il venoit réformer le genre humain par l'exemple de l'humilité et de la pénitence. Il lui falloit en même temps des marques éclatantes de puissance et de grandeur; afin qu'au milieu même de ses humiliations, nous pussions reconnoître l'œuvre du Tout-Puissant et le Fils du Très-Haut.

Lors donc qu'arriva le temps marqué dans les décrets d'en haut pour la rédemption du monde, environ quatre mille ans après sa création . l'Ange Gabriel fut envoyé du Ciel pour l'annoncer sur la terre. Où cet envoyé céleste portera-t-il ce grand secret qu'il est chargé de manifester? Ira-t-il se placer au haut du Gapitole, d'où l'univers reçoit des lois, pour faire retentir de là, dans toutes les nations, le bienfait que Dieu daigne leur accorder? Non; c'est dans la petite bourgade de Nazareth qu'il va descendre. Il va, de la part de Dieu, trouver une jeune Vierge appelée Marie, épouse d'un artisan nommé Joseph , à peine connue même de son pays , à cause de sa vie retirée, C'est vers elle que Dieu députe son ambassadeur, pour lui annoncer qu'entre toutes les femmes de l'univers, il l'a choisie pour être la Mère du Sauveur du monde.

Mais, qu'est-ce donc que Dieu voit dans Marie qui fixe sur elle son choix, et le détermine à une préférence si glorieuse? Il y voit, mes Frères, la plus parfaite des

créatures. Seule entre les enfans d'Adam. elle a été préservée de la tache originelle; à peine agée de trois ans, elle a fait le vœu, jusque-là inconnu, de virginité perpétuelle; mais ce qui est plus admirable, c'est sa correspondance fidèle à la grace: elle est plus grande aux yeux de Dieu, par ce qu'elle lui rend, que par ce qu'elle en a reçu; encore, ne pouvons-nous parler ici que de ce que Dieu seul a connu. L'humilité de Marie a dérobé tous ses mérites aux regards des hommes; et le Saint-Esprit lui-même n'a pas voulu nous révéler, dans ses Ecritures, les détails de cette vie admirable. Mais dans ce mystère, nous voyons son humilité et sa pureté dans la plus haute perfection. 1.º Sa pureté. L'Ange, étant entré dans sa chambre, lui dit: Je vous salue, ô pleine de grâce, le Seigneur est avec vous; vous êtes bênie entre toutes les femmes. Que fait Marie? Elle se trouble; elle pense en elle-même ce que peut être ce salut. Quel contraste, M. F.! l'Ange fait à Marie les éloges les plus magnifiques, et Marie en est surprise, interdite; elle n'y ré-pond que par son trouble. Cette apparition alarme sa pureté, les éloges qu'on lui pro-digue, étonnent son humilité; elle examine avec prudence d'où lui vient ce salut, et où il tend. Mais l'Ange du Seigneur ne la laissera pas dans cette incertitude; il se hâte de la retirer du trouble où l'ont jetée sa présence et ses discours: Ne craignez point, Marie, lui dit-il; car vous avez trouvé grace

devant Dieu. Vous concevrez dans votre sein, et vous enfanterez un Fils à qui vous donnerez le nom de Jésus: il sera grand, et sera appelé le Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de son père David, et il régnera éternellement sur la maison de Jacob, et son règne n'aura point de fin.

Voilà, M. F., le mystère de l'Incarnation, positivement proposé à Marie, et il est en même temps annoncé à tout le genre humain. Détournons un instant nos yeux de cette auguste Vierge, pour considérer ce que la Foi nous apprend de ce grand Mystère, et ce qu'il nous est ordonné d'en

croire.

Le Verbe s'est fait chair, nous dit l'apôtre saint Jean; ainsi, la chair humaine dont il s'est revêtu, est devenue la véritable chair d'un Dieu. On peut donc, on doit même dire que, dans le sein de Marie, Dieu est devenu réellement homme, et l'homme réellement Dieu. Ce n'est pas que la Divinité ait été conçue et formée par Marie: Non, mais dans ce sein virginal, il s'est formé une union si intime entre la Divinité et l'humanité, qu'elles n'ont formé qu'un seul être, qui est la personne du Fils de Dieu. Bès lors, entre le Fils de Dieu et sa chair, il n'y a plus eu rien de divisé; et ce qui est vrai de l'un, est également vrai de l'autre. Ainsi, la chair de J. C. étant sujette aux souffrances et à la mort, nous disons avec vérité que Dieu a souffert, et qu'il est mort

pour nous. Et réciproquement, Dieu étant l'objet essentiel de nos adorations, nous nous exprimons avec exactitude, lorsque nous parlons de son Carps adorable, et que nous disons qu'il est assis à la droite de Dieu le Père.

De cette vérité, qui est un des articles de notre foi, résulte cette conséquence, savoir : que Marie est véritablement et proprement la Mère de Dieu. Par sa génération-éternelle, J. C. étoit Fils de Dieu; par sa génération dans le temps, il devient le Fils de Marie; il est conçu dans son chaste sein, par une opération toute divine, ainsi qu'il avoit été engendré de toute éternité, dans le sein de son Père. Ainsi, Marie a droit de lui dire, aussi véritablement que le Père céleste: Vous êtes mon Fils; je vous ai engendré aujourd'hui. Ah! aucune langue n'a assez de force pour expliquer ces deux générations, ni aucun esprit assez d'étendue pour les comprendre.

Marie, mère de son Dieu, quel excès de gloire! saint Bernard ne craint pas de dire qu'elle-même ne pouvoit pas le comprendre pleinement. Celui par qui tout fut formé, est lui-même formé par elle; elle donne la naissance à l'auteur de son existence; elle contracte, dans ce grand mystère, une alliance étroite avec les trois Personnes divines. Le Père voit en elle sa Fille chérie, le Fils y voit sa Mère, le Saint-Esprit y voit son Epouse. Le Fils de Dieu, maître dans le Ciel avec son Père qui l'a engendré

Digitized by Google

vient dépendre, sur la terre, de celle en qui il s'est incarné; elle commande à son Dieu; et son Dieu est pour elle un Fils soumis et obéissant. Double miracle, s'écrie S. Bernard: l'un, d'une humilité sans exemple, que Dieu se soumette à une femme; l'autre, d'une élévation sans égale, qu'une femme commande à Dieu. Ne nous étonnons donc point, M. F., de voir un des premiers Anges s'incliner, s'humilier devant elle. Sur la terre, dans le Ciel, rien de créé ne lui est égal; elle n'a au-dessus d'elle, que Dieu, et voit au-dessous d'elle, tout ce qui n'est pas Dieu. Peut-il y avoir une plus grande élévation?

Arrêtons, M. F... Marie va nous apprendre qu'il y a une grandeur supérieure à celle que la grâce lui a donnée. L'élévation de ses sentimens surpasse celle de ses honneurs. À la gloire de la maternité divine, elle va en ajouter une plus brillante encore; c'est de savoir y renoncer; c'est de préférer sa chasteté à la dignité de Mère de Dieu; c'est de refuser cette éminente dignité que Dieu lui offre, si elle doit lui faire perdre quelque chose de la pureté à laquelle elle s'est consacrée.

Comment, répond-elle à l'Ange, comment se fera ce que vous m'annoncez l' car je ne connois pas d'homme. Considérons, M. F., le sentiment qui dicte cette réponse à la Sainte Vierge. Ah! si elle balance à accepter l'honneur sublime qui lui est offert, ce n'est pas sa foi qui hésite, c'est sa virginité qui s'alarme. Elle ne demande pas comme Zacharie: Comment pourrai-je le savoir? mais seulement, comment l'offre que Dieu lui fait se conciliera avec la promesse qu'elle a faite à Dieu? Cette Vierge timide ne témoigne que des inquiétudes sur sa virginité. Mais ferme dans le vœu qu'elle en a fait, elle n'est point ébranlée par la parole de l'Ange qui lui promet un Dieu pour fils. Elle préfère une virginité obscure et qui demeurera cachée à tous les yeux, sous le voile du mariage, à toute la gloire de la maternité divine. Par attachement à la vertu la plus parfaite, elle renonce à l'immense récompense qu'on

propose à sa vertu.

O la plus pure des Vierges! Dieu saura concilier cette virginité avec la qualité de Mère. Ecoutez ce qu'il vous annonce par la bouche de son Ange: Le Saint-Esprit descendra sur vous, et la vertu du Très-Haut vous couvrira de son ombre. C'est pourquoi le fruit saint qui naîtra de vous sera appelé le Fils de Dieu; caril n'y arien d'impossible à Dieu. Oui, celui dont vous serez la Mère, n'aura que Dieu pour Père; en acquérant aux yeux de toutes les générations la gloire de la maternité divine, vous conserverez devant Dieu le mérite de votre virginité, et le prix de votre inaltérable pureté sera de devenir plus pure encore, en devenant Mère de Dieu.

Prodige inour, M. F., et que Dieu a pu faire, parce que rien ne lui est impossible. Croyons donc, sans hésiter, ce mystère A 5 incompréhensible. Dieu a parlé. Sa parofe ne peut point nous tromper. Croyons et adorons un Dieu humilié jusqu'à se faire homme, pour élever l'homme jusqu'à lui.

Juiss terrestres et charnels, vous vous étiez formé du Messie une idée bien différente et bien fausse. Vous eussiez voulu qu'il eut paru dans les grandeurs et l'éclat; vous Eussiez voulu que son empire eut été un royaume temporel, une puissance élevée par la force et la gloire des armes. Aveugles, vous ne sentiez donc pas que cette grandeur mondaine n'étoit point assez digne du Fils du Très-Haut, qui venoit sauver le genre humain, et non pas l'opprimer; le tirer de l'esclavage, et non pas l'enchaîner? Il sera grand, plus grand que tous les conquérans, que tous les monarques de la terre; et sa domination s'étendra jusqu'aux extrémités du monde. Mais ce sera par la puissance et le triomphe de sa grâce; en obligeant les peuples et les Rois à se rendre volontairement ses sujets et ses adorateurs, par l'empire de sa Reli-gion. C'est en ce sens, dit S. Augustin, que le trone de son père David lui sera donné, qu'il régnera éternellement sur la maison de Jacob, et que son règne n'aura point de fin, c'est - à dire qu'il régnera à jamais sur le royaume spirituel et immortel de Dieu, qui sera composé, en plus grande partie, des enfans d'Abraham et de Jacob, soit dans l'ordre de la nature, soit dans l'esprit de la foi ; et dans lequel ce divin Rédempteur sera élevé jusque sur le trône du ToutPuissant, pour y régner en souverain de l'univers dans toute l'éternité. Peut-il y avoir un royaume plus étendu, plus glorieux?

Voilà ce que n'a point voulu comprendre la Synagogue aveugle, endurcie et réprouvée. Mais nous, M. F., qui faisons gloire d'être les disciples du Messie, ses membres, ses sujets, glorifions-nous de notre divin Chef, et reconnoissons-le avec joie pour notre Roi, notre Maître, notre Sauveur. Etudions ce grand modèle, admirons ses œuvres, écoutons ses oracles, suivons sa Loi, pratiquons ses préceptes. Rendons-nous dignes de son adoption. Estimons-nous plus heureux, plus privilégiés en ce point, que les enfans d'Israel. Rendons grâces au Ciel de nous avoir fait naître dans le temps de la nouvelle alliance. beaucoup plus glorieuse que l'ancienne, et sous l'empire du Messie, qui est bien supérieur à Abraham et à Moïse. Regardons comme la première et la plus noble de toutes nos qualités, celle de Chrétiens, c'est-àdire, de disciples de J. C.; puisque c'est elle qui nous met aurang des enfans de Dieu, des membres de son Eglise, et des héritiers de son royaume. Ayons à cœur de soutenir la dignité et la sainteté de notre profession, par notre foi, par notre piété, par nos mœurs. Efforçons-nous d'en remplir les engagemens et d'en accomplir les devoirs, d'en acquérir les vertus et d'en mériter la récompense. Revenons à notre mystère.

sance !

Enfin tout est éclairei. Les alarmes de la Sainte Vierge sont calmées et ses inquiétudes idssipées. Elle connoît toute la grandeur de ses destinées, toute la profondeur du mystère auquel elle est invitée de coopérer. Elle va rendre la réponse que l'Ange est venu lui demander: du mot qu'elle va prononcer dépend le sort de l'univers, ou sa justification, ou sa perte.

Alors Marie dit: Je suis la servante du Seigneur; qu'il me soit fait selon votre parole: Fiat. Vierge sainte, vous avez parlé, le monde sera donc sauvé. O Marie! recevez les hommages de notre reconnoissance: vous devenez en ce jour notre salut, puisque vous allez nous donner notre Sauveur! Que toutes les langues vous bénissent! que tous les siècles vous expriment leur reconnois-

Quel bienfait Marie vient de nous procurer, M. F.! mais dans ce peu de mots qu'elle prononce, quelle perfection! Quoi! au moment qu'elle est proclamée Mère de son Dieu, elle se déclare humblement sa servante! elle vient d'être établie Reine des Anges et des hommes; et son premier sentiment, à la vue de cette haute élévation, est celui de l'humilité! Ce consentement libre que Dieu lui a demandé, elle le prononce comme un acte d'obéissance! Elle connoissoit toutes les magnifiques prérogatives attachées à sa dignité de Mère de Dieu; elle

savoit qu'elle étoit cette Vierge prédite par tant d'oracles, désignée par tant de figures; elle voyoit le Maître absolu de l'univers venir se soumettre à elle; elle découvroit dans l'avenir toutes les générations célébrant son bonheur et sa gloire, et la vue de tant d'éclat, loin de l'éblouir, ne fait qu'augmenter son humble modestie! Plus elle se sent élevée, plus elle s'abaisse. O prodige d'humilité! mais par un juste retour, plus elle s'humilie elle-même, plus elle devient grande et élevée. Devenue Mère de Dieu, sa vie sera toujours également simple, obscure. Elle cachera la faveur immense que Dieu lui a faite, et aimera mieux s'exposer aux soupçons de Joseph, que de se déclarer la Mère du Fils de Dieu. Quelle humilité!

Que cette réponse si humble et si soumise de Marie a de force et de vertu! elle consomme le mystère de l'Incarnation : elle accomplit toutes les prophéties; elle répare la désobéissance de nos premiers parens; elle rend à la nature humaine sa dignité primitive. Marie emploie, pour régénérer le monde, la même parole dont Dieu s'étoit servi pour le créer : Fiat. Mais ce mot produit dans sa bouche modeste un effet bien plus admirable. Il avoit créé le monde, il le sauve. Il n'avoit opéré que sur des créatures, il agit sur Dieu même, il le tire du Ciel, et le donne à la terre. Marie pourroit donc dire comme Dieu: Voilà que je rends toutes choses nouvelles. Ce que sa profonde modestie lui interdit, osons, M. F., le dire

pour elle enson nom. - A ma voix viennent d'éclore un nouveau Ciel, une nouvelle terre; et c'est en m'humiliant profondément, c'est en me protestant la servante du Seigneur, que j'ai opéré ces merveilles : Ecce facio omnia nova.

Que Marie est donc digne de notre admi-ration, M. F.! mais ne nous contentons pas de l'admirer; efforçons-nous de l'imiter dans son humilité si profonde, dans sa chasteté si parfaite. C'est le fruit que nous devons retirer de ce mystère.

Pour pratiquer une humilité véritable et sincère, ce n'est point assez de reconnoître que nous ne sommes que néant devant Dieu, que nous n'avons rien, que nous ne sommes rien de nous-mêmes, que toutes les grâces que nous recevons, que tous les biens, tous les talens que nous avons, sont de purs dons de Dieu, que nous devons rapporter à sa gloire, loin de nous en glorisser nous-mêmes. Tout cela n'est encore que l'humilité de l'esprit. La véritable et solide humilité, c'est celle du cœur, qui consiste dans les effets. Voici donc en quoi, dans la pratique, nous devons imiter l'humilité de la Sainte Vierge.

Acceptons avec sommission les humiliations, quand il plaira au Seigneur de nous en envoyer. Regardons-nous comme indignes de toute distinction et de toute présérence. Ne nous plaignons jamais quand on manquera d'atten-tion et d'égards envers nous. Honorons, respectons dans les autres l'image et la per-sonne de Dieu. Enfin, aimons et choisissons

d'obéir plutôt que de commander.

Digitized by Google

C'est ainsi que nous imiterons l'humilité de Marie. Nous devons encore iuniter sa punté. Et pour cela, M. F., évitons avec une attention extrême tout ce qui pourroit blesser cette sainte vertu. Résistons promptement à toute pensée, à tout sentiment, à tout regard, à toute parche qui lui seroit contraire. Mortifions continuellement nos sens et nos passions. Défions - nous de nous - mêmes. Fuyons soigneusement toutes les occasions. tous les dangers où cette vertu délicate pourroit être exposée. Craignons donc souverainement la séduction du monde et de ses plaisirs. Eloignons-nous à jamais de ses pompes, de ses spectacles et de ses folies. En un mot. M. F., respectons la sainteté de notre corps et de notre ame, qui sont devenus le Temple de Dieu, depuis que le Fils de Dieu a pris un corps et une ame semblables aux nôtres.

O Vierge sans tache! auguste Mère de Dieu, et en même temps la plus humble des créatures; obtenez-moi ces deux vertus qui vous furent si chères, l'humilité et la pureté, Permettez qu'en ce jour je m'unisse à l'Ange Gabriel, et que je vous dise avec lai:

Je vous salue, pleine de grace, le Seigneur est avec vous : vous étes bénie entre toutes les femmes. Que le Ciel vous révère ; vous en étes la gloire. Que la terre vous honore : vous en procurez le salut. Que l'enfer vous tedoute ; vous écrasez la tête du serpent. Une femme pécheresse avoit perdu l'imivers, Vierge sans tache, vous l'avez sauvé. Vous portez dans votre chaste seinnotre Sauveur

et notre Dieu: Vous êtes donc pleine de grâce, puisque vous en possédez l'auteur et la source: Ave, gratid plena. Mais ce n'est pas pour vous seule que vous la possédez, cette surabondance de grâce: souvenez-vous, ô Marie! que vous en êtes la dispensatrice; que c'est par vos mains que Dieu la fait couler pour nous. Daignez donc nous faire part de ses trésors selon nos besoins dont vous connoissez toute l'étendue. Daignez nous assister et pendant la vie, et à l'heure de la mort, afin que nous vous louions dans l'éternité avec votre divin Fils, à qui soit tout honneur et toute gloire dans les siècles des siècles. Ainsi soit-il.

## LA NAISSANCE DU MESSIE.

Et hoc vobis signum: Invenietis infantem, pannis involutum, et positum in præsepio. Voici la marque à laquelle vous le reconnoîtrez: Vous trouverez un enfant enveloppé de langes et couché dans une crèche. S. Luc. 2.

babbababababababababababababababab

C'est donc à ce prodige, enfin, que se terminent toutes les magnifiques promesses que tant de Prophètes avoient annoncées à Israel. C'est donc là ce Messie qu'Abraham n'a vu que de loin, dont Jacob avoit éprouvé la puissance, que Moïse attendoit avec tant d'impatience, et demandoit avec tant d'ardeur. Il est donc enfin venu, ce rejeton de la tige de Jessé, qui devoit assurer à David un trône et plus solide et plus ferme que

celui qu'il avoit occupé. Les nuées ont donc fait pleuvoir le Juste, et cette rosée salutaire, désirée depuis si long-temps, va donc faire germer une terre stérile jusqu'alors, et produire un peuple d'adorateurs fidèles. En un mot, le Père Eternel, dans sa miséricorde, a donc envoyé son Fils pour être le gage d'une paix éternelle, d'une réconciliation durable.

Plus de tristesse et d'amertumes, M.F., vous dirai-je avec le grand Pape S. Léon. L'auteur de la vie ne vient que pour triom-pher de la mort; la Sagesse éternelle vient dissiper nos ténèbres; le Saint par excellence vient nous purifier de nos crimes; le Ciel opère en notre faveur les plus écla-tans prodiges; et la plus intéressante des merveilles devient aujourd'hui l'objet de notre attention et le principe de nos espé-rances: Natus est vobis hodie Salvator.

Je croirois affoiblir une vérité si importante, M. F., si je m'écartois du plan que nous fournit l'Evangile. Le récit simple et fidèle qu'il fait des événemens qui ont accompagné la naissance adorable de J. C. est bien plus propre que mes paroles, à vous édifier et à vous instruire. C'est à la crèche que je veux vous conduire, M. F., et si vous y venez avec la simplicité du cœur, vous en sortirez pénétrés de consolations et de graces. Pré-parez-nous à les recevoir, ô mon Dieu! et vous, M. F., disposez-vous à apprendre combien elles sont précieuses.

On publia un édit de César Auguste, pour faire un dénombrement des habitans de toute la terre soumise à l'empire Romain. Et comme chacun alloit se faire enregistrer dans la ville dont îl étoit originairement sorti, Joseph partit aussi de Nazareth, qui étoit en Galilée, et vint en Judée à la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il étoit de la maison et de la famille de David, pour se faire enregistrer avec Marie son épouse, qui étoit grosse. Pendant qu'ils étoient là, il arriva que le temps auquel elle devoit accoucher, s'accomplit. Elle enfanta son Fils, elle l'enveloppa de langes et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avoit point de place pour eux dans l'hôtellerie, à cause de leur extrême pauvreté, et de la multitude de ceux qui venoient se faire enregistrer.

Or, il y avoit, aux environs, des bergers qui passoient la nuit dans les champs, veillant tour à tour à la garde de leurs troupeaux. Et, tout d'un coup, un Ange du Seigneur se présenta à eux, et une clarté céleste les environna, ce qui les remplit d'une grande frayeur. Mais l'Ange leur dit: Ne craignez point; car je viens vous apporter une nouvelle qui sera pour tout le peuple d'Israel le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un Sauveur qui est le Christ que Dieu vous a promis, et le Seigneur qui doit régner

sur vous et vous délivrer de vos ennemis. Et voici la marque que je vous donne pour le reconnoître : vous trouverez un enfant enveloppé de langes et couché dans une crèche : c'est cet enfant qui est le Fils de David et le Messie que vous attendez depuis si long-temps. Au même instant, il se joignit à l'Ange une grande troupe de l'armée céleste, louant Dieu et disant : Gloire à Dieu au plus haut des Cieux, et paix sur la terre aux hommes de bonne volonté qui ont le cœur droit.

Après que les Anges se farent retirés dans le Ciel, les bergers se dirent l'un à l'autre: Passons jusqu'à Bethléem, et voyons ce qui est arrivé, et ce que le Seigneur nous a fait connoître. S'étant done hâtés d'y aller, ils trouvèrent Marie et Joseph, avec l'enfant couché dans une crèche. Et l'ayant vu en cetétat, ils reconnurent la vérité de ce qui leur avoit été dit touchant cet enfant, et ils la publièrent partout. Et tous ceux qui l'entendirent, admirèrent ce qui leur avoit été rapporté par les bergers, de la naissance de cet enfant, et des merveilles dont elle avoit été accompagnée.

Entrons dans les mêmes sentimens, M. F.; considérons ces étonnantes merveilles, et instruisons - nous par les exemples que nous donne le divin Sauveuret sa sainte Mère.

MARIE touche au dernier terme de sa grossesse. Elle réside à Nazareth, et cepen-

dant les prophéties annoncent que le Sauveur naîtra à Bethléem, ville originaire de son père David, dans la terre de Juda. Comment l'oracle pourra - t-il s'accomplir? La -politique humaine sera elle-même l'instrument dont Dieu va se servir. La Judée avoit été asservie par les Romains; et quoique Hérode y régnât avec le titre de Roi, elle reconnoissoit un monarque supérieur dans la personne de l'Empereur Auguste, qui s'en réservoit la haute souveraineté. Ce Prince, par un arrangement d'Etat, fit publier un édit, pour ordonner un dénombrement de tous ses sujets; pour avoir un registre exact de leur nom, de leur origine, de leur patrie, de leur famille et de leurs biens, afin de connoître les forces, les richesses et les res-sources de l'Empire. En vertu de cet édit, chacun étoit tenu de se faire inscrire dans sa propre ville. Ainsi, Marie qui descendoit aussi bien que son époux, de la maison et de la famille royale de David, originaire de Bethléein, Marie se trouva obligée de se rendre avec lui dans cette cité de David. pour s'y faire enregistrer; et cette époque concouroit justement avec les approches de la naissance de son divin Fils.

Quelle épreuve pour cette Mère Vierge! Elle est jeune, enceinte, chargée d'un enfant précieux, près de le mettre au monde, et peu en état, ce semble, d'entreprende un voyage pénible. D'ailleurs elle est pauvre et dans l'impuissance de se procurer les aisances convenables à sa situation. Outre cela le

temps est défavorable et la saison dure. N'importe : c'est l'ordre de la Providence, et par conséquent la volonté de Dieu; il suffit : elle obéit avec résignation, elle supporte avec constance les fatigues d'une route laborieuse. Un autre genre d'obéissance, encore plus

Un autre genre d'obéissance, encore plus admirable que celui de Marie, est l'humble soumission du Fils même du Très-Haut à l'édit d'un prince de la terre. Il étoit, sans doute, fort au-dessus de la loi et de celui qui l'avoit faite. Cependant il ne refuse point de l'accomplir. S'il est le souverain Maître de l'Empereur, comme Dieu; comme homme, il veut bien s'assujettir à sa puissance, parce qu'il ne vient point renverser ni troubler l'ordre du monde; mais au contraire, nous apprendre la subordination, la dépendance, l'ussujettissement à la règle et à l'autorité.

Mais, que les voies de Dieu et les dispositions de sa Providence sur son Fils bien-aimé paroissent sévères et surprenantes! Elle le conduit à Bethléem; et elle permet qu'il y soit méconnu, rejeté de ceux-mêmes qui le désirent et l'attendent. Il y avoit alors un grand concours en ce lieu. Comme de toutes parts chacun se rendoit dans sa propre ville pour y être enregistré, la cité de David se trouvoit remplie d'étrangers; les hôtelleries pouvoient à peine les contenir. Marie et Joseph se présentent vainement. Leur extérieur pauvre, la vue de l'état où est Marie, leur attirent partout des rebuts mortifians. Il ne se trouve personne qui ait seulement l'humanité de leur offrir au moins le couvert. Ainsi le Fils de David, le Seigneur de la maison de Jacob, vient dans son propre domaine, et il n'y est pas reçu des siens. Le Maître de l'univers n'y trouve point d'hospice. Le Rédempteur d'Israel en est déjà, pour ainsi dire, persécuté, avant que de naître, et se voit le rebut de ceux-mêmes qu'il vient sauver. Est-ce donc ainsi que tout ce qu'il y a de plus grand, de plus saint sur la terre est dans le mépris et l'abandon? Pourquoi Dieu permet-il qu'on traite avec si peu de modération ce qu'il y a de plus sacré et de plus cher dans ce monde? C'est qu'il faut des épreuves à la vertu ; des occasions de mérite à la sainteté; des sujets de résignation à la confiance en Dieu ; des exercices de patience à la mortification; des sacrifices à la grandeur du Maître que le juste sert et adore. Qui de nous, après cela, M.F., pourroit se plaindre d'être trop peu honoré, trop peu distingué, trop peu considéré et trop peu recherché dans le monde? L'orgueil, la sensibilité, notre amour-propre avoient besoin de cette leçon, de cet exemple, pour apprendre efficacement que l'humilité, que l'humihation est le partage des disciples, comme ce fut celui de leur Maître.

Pour comble d'avilissement et d'épreuve, cette auguste et sainte famille est contrainte de se retirer dans une pauvre étable; et c'est là que va naître le Maltre du monde. Les enfans des Rois naissent sous des lambris dorés, ils habitent de superbes palais, ils

reposent dans le sein de la mollesse et de l'abondance, un cortége d'officiers s'empresse àles servir, veille à leur sûreté. Mais le Fils de Dieu préfère à tout ce faste de la grandeur humaine, une retraite humble et obscure, ouverte aux injures du temps, dans une saison dure. Sa Mère qui est sur le point de l'enfanter, n'y trouve pour toute commodité qu'une étable, une crèche, un peu de foin, et la société de deux animaux.

Voilà donc les préparatifs de la naissance du Messie, de ce grand événement annoncé, prédit, désiré, attendu depuis tant de siècles! Qui pourra y reconnoître la souveraineté du Prince de la paix, et la majesté d'un Dieu? Ce sera la foi humble et docile des Mages de l'Orient. Oui, c'est dans cette demeure pauvre et obscure, mais infiniment plus respectable que celle des Césars, que l'augusto Fils de Marie recevra l'hommage et l'encens des Rois de la terre, ses sujets. C'est là que cet enfant qui n'est pas encore né, rempfira bientôt de trouble et de crainte le roi Hérode lui-même. Cet abaissement n'est donc point une marque d'impuissance et de foiblesse. C'est bien plutôt un mystère digne de nos respects et de notre admiration. Un Rédempteur qui doit monrir sur une croix ne doit pas neitre dans un palais.

Sagesse humaine, qui seriez peut-être tentée de vous en scandaliser, comprenez-le ce mystère caché dans l'obscurité de l'étable. Le Messie qui va naître, l'a choisie plutôt que les maisons des Rois, parce qu'il vient réformer le monde et condamner son faste; sa mollesse, ses plaisirs. S'il se rendoit l'imitateur des mondains, tandis qu'il doit en être le censeur, rempliroit-il l'objet de sa mission, et ses exemples ne seroient-ils point pernicieux, plutôt que salutaires au genre humain?

Pour nous, M. F., qui voulons être ses disciples, et qui en faisons profession, apprenons de la nudité qu'on voit dans cette étable, à nous contenter de la simplicité, de la modestie, de la médiocrité, de la frugalité qui conviennent à notre Religion aussi bien qu'à notre état. Apprenons des rigueurs du temps auxquelles cette étable est exposée. à supporter avec patience et soumission les épreuves de la Providence, les injures des saisons, les peines et les maux attachés à la condition de l'humanité. Apprenons même de la compagnie des animaux qu'on trouve en cette étable, que la société des hommes est souvent moins innocente et plus dangereuse que la leur; qu'une vie retirée convient beaucoup mieux au Chrétien, que les assemblées tumultueuses du monde et ses liaisons criminelles. C'est ainsi qu'en Chrétiens éclairés et pénitens, nous entrerons avec fruit, avec consolation dans l'intelligence des desseins de Dieu et des circonstances mystérieuses de la naissance du Sauveur. Ne nous lassons point de contempler les circonstances si instructives de ce grand mystère.

A quelles épreuves la Sainte Vierge ne futelle pas mise, et avec quelle humilité, quelle soumission, quelle grandeur d'ame elle les supporta! L'humiliation du refus, des mépris, des rebuts qu'elle essuie à Bethléem, où elle se voit rejetée, abandonnée de tout le monde, dans un état qui excite la compas-sion et la charité parmi les barbares même; la misère, l'incommodité de l'étable où elle est obligée de se retirer pour mettre au monde un Fils dont les palais même des Rois ne seroient pas dignes! Marie ressent vivement toutes ces mortifications, toutes ces incommodités, tous ces embarras, toutes ces humiliations, tous ces sujets de peine et de souffrance. Mais ce sont autant d'occasions de mérite et de moyens de sanctification : c'est la volonté de Dieu et l'ordre de sa Providence; c'est l'économie des desseins du Ciel dans l'ouvrage de la rédemption du monde, et un arrangement conforme à l'esprit de ce mystère. Cela lui suffit : elle supporte tout avec résignation, avec humilité, avec patience, avec courage, avec un saint empressement d'unir son état et ses dispositions aux anéantissemens de son divin Fils. C'est donc dans cet état d'humiliation et

C'est donc dans cet état d'humiliation et d'obscurité, c'est dans cette pauvre étable qu'elle attend avec une sainte impatience la consommation de l'œuvre de Dieu, et la naissance du Messie qu'elle a le bonheur et la gloire de porter dans son sein depuis

TOME II.

Digitized by Google

neuf mois. Qui pourroit dire tout ce qui se passa en elle dans ce moment? Qui pourra comprendre les sentimens affectueux de son cœur, la vivacité de sa foi, les empresse-mens de son espérance, la grandeur de son amour, les élancemens de son ame toute absorbée en Dieu et transportée du désir de voir enfin les oracles des Prophètes s'accomplir, et le Sauveur du monde paroître sur la terre? Quel redoublement de ferveur, surtout au moment de la naissance de ce divin Sauveur! Quel saisissement, lorsqu'elle voit tout à coup dans son cher Fils, le Fils même de Dieu et le plus beau des enfans des hommes! Son esprit en est ravi d'admi-ration et ses sens en tressaillent d'alégresse; ses yeux charmés et attendris ne se lassent point de le contempler. Elle l'adore ayec vé-nération, comme son Dieu; elle l'embrasse avec transport, comme son Fils; elle répand sur lui des larmes d'attendrissement, comme sur une victime; elle l'offre au Seigneur avec un amour généreux, et son cœur est de nouveau enflammé de ces vifs sentimens de religion et de reconnoissance qu'elle exprimoit dejà si noblement par ce cantique admirable, au jour de sa visite dans la maison d'Elisa-beth: Magnificat anima mea Dominum: mon ame admire et glorifie le Seigneur. Que ma voix public ses grandeurs et ses merveilles! Que son saint nom en soit exalté et béni! C'est à lui qu'appartiennent la ma-jesté, la sagesse, la puissance et la gloire. Mon cœur se dilate et se réjouit en Dieu,

l'auteur de mon salut. C'est lui qui est l'objet de mes affections, de mon amour, de mes actions de grâces et de mes louanges: Et exultavit, etc.

Parce qu'il a jeté un regard de bonté et de prédilection sur son humble servante, pour m'honorer d'une faveur infiniment audessus de la condition humaine, en m'élevant par sa grâce et son choix, à cette haute dignité de mère de Dieu: Quia respexit, etc.

Voilà pourquoi toutes les générations admireront et exalteront mon bonheur. Maintenant, inconnue et cachée au monde, j'ambitionne peu ses regards, son estime, ses éloges; mais Dieu manifestera lui-même cette étoilnante merveille à l'univers, qui bénira en moi la plus favorisée, la plus heureuse de toutes les mères: Ecce enim ex hoc, etc.

En effet, le Tout-Puissant a opéré de grandes choses en moi et pour moi. Une mère toujours vierge; une mortelle, Mère de Dieu; une humble servante, exaltée audessus de toutes les souveraines de l'univers: fut-il jamais un pareil prodige de grâce et d'élévation? Quia fecit mihi, etc.

Mais c'est encore moins cette élévation, c'est moins cet excès de gloire et de bonheur personnel qui me touche et m'intéresse, que le salut du genre humain, que la grandeur et l'étendue des miséricordes du Seigneur dont je suis aujourd'hui l'instrument. Ge mystère ineffable de la rédemption du monde, qui commence à s'accomplir par ma coopération, en est le gage le plus efficacce.

et il en perpétuera les fruits d'âge en âge, de générations en générations : Et misericordia

ejus à progenie in progenies.

Suscepit Israel puerum suum, recordatus misericordiæ suæ. Je sais ce que le Dieu protecteur de nos Pères a fait autresois pour la délivrance d'Israel. Mais c'est surtout en ce dernier moment qu'il s'est souvenu efficacement de sa miséricorde et de ses promesses pour délivrer glorieusement son peuple, non plus de l'esclavage de l'Egypte, mais de la servitude du démon et du péché. Tous les vrais ensans d'Abraham, que son Fils unique vient sauver spécialement, vont devenir encore sa conquête et son héritage par une nouvelle alliance beaucoup plus honorable, et perpétuée jusqu'à la fin des siècles. Qu'il en soit donc glorisié lui-même, qu'il en soit exalté et béni à jamais! Magnificat.

N'entrerons-nous pas, M. F., dans les mêmes sentimens? C'est pour nous que Dieu a opéré ce grand mystère: c'est pour nous que le Fils de Dieu s'est fait homme en Marie: nous pouvons, comme cette Vierge heureuse, le porter aussi dans notre cœur; et ce Dieu de bonté nous y invite, il nous presse de le recevoir dans le sacrement de son amour. Il veut s'unix à nous comme à cette Vierge auguste, pour nous combler, comme elle, de l'abondance de ses grâces et de ses miséricordes. Gourons donc au-devant de lui, ou-yrons-luinos cœurs et ne vivons plus que de lui.

O admirable et divin Enfant, qui devez m'être d'autant plus cher, que vous vous êtes plus avili pour moi, ma foi et mon amour ne peuvent vous contempler dans cet état d'abaissement, sans un vif sentiment de compassion, qui attendrit mon cœur, et qui confond mon amour-propre. Hélas! c'est moi qui suis le coupable, et vous êtes la victime. Je suis la bassesse et l'orgueil tout ensemble, et vous êtes la grandeux et tout ensemble, et vous êtes la grandeur et l'humilité; je recherche les distinctions, les honneurs, et vous l'obscurité; je demeure dans une maison commode et pourvue, et vous, vous êtes né dans une pauvre étable. Mais en même temps vous avez trouvé dans votre sainte Mère, un sanctuaire embelli de toutes les vertus; mais en même temps vous habitez, au-dessus des astres, un palais de magnificence et de félicité; mais en même temps vous êtes assis à la droite du Très-

Haut dans les splendeurs de la divinité. La terre et les cieux sont remplis de votre gloire, de votre immensité, de votre puissance.

Je reconnois donc que ce n'est point par foiblesse ni par nécessité, mais par votre choix et par votre volonté, que je vous vois ici dans l'avilissement et dans l'oubli; exclu de l'habitation des hommes dans votre propre héritage; étranger dans votre patrie; mé-connu de votre peuple; abandonné de tout le monde; réduit à l'asile d'une vile étable; exposé aux injures et à la dureté d'une saison fâcheuse. Ah! c'est pour mieux participer aux misères, aux infirmités, aux épreuves de notre humanité; c'est pour mieux expier

notre vanité, notre luxe, nos délicatesses; e'est pour mieux nous instruire et nous encourager. Mais ajoutez encore aux lumières que la Religion nous donne sur vos abaissemens ineffables, la grâce de les honorer sincèrement, de les chérir, de les imiter, d'être comme vous sur la terre, humbles et détachés du monde, pour partager aussi dans le ciel avec vous la récompense et le triomphe de l'humilité chrétienne. Ainsi soit-il.

## EPIPHANIE,

OU MANIFESTATION DU MESSIE AUX MAGES.

Stella antecedebat eos, usque dum veniens, staret supra ubi erat puer. L'étoile alloit devant les Mages, jusqu'à ce qu'étant arrivée sur le lieu où étoit l'enfant Jésus, elle s'y arrêta. S. Matth. 2.

Réjouissez-vous, Nations, et vous, peuples qui, dès les premiers siècles du monde, marchiez à l'ombre de la mort, ouvrez les yeux à la lumière que le Seigneur fait lever aujourd'hui sur vos têtes. Vous ne soupirerez plus inutilement après le titre de peuple de Dieu. Vous ne gémirez plus sur la préférence que le Seigneur de l'univers a paru donner à la Judée. Voici la fin de vos opprobres, et le jour de votre gloire. Le Désiré des nations est venu. Son étoile vous annonce son arrivée. Elle vient chercher vos Princes jusqu'aux extrémités de la terre pour

les conduire à son berceau. Ge Dieu Sauveur veut recevoir de leurs mains les prémices de vos hommages, et faire avec vous le pacte le plus solennel. Non, vous ne serez plus appelés le peuple maudit, qui n'a point de part à la miséricorde: Misericordiam non consecutam; Mais on vous appellera les Enfans de la miséricorde! Misericordiam consecutam. Vous étiez des objets d'aversion: Non dilectam. Aujourd'hui que son étoile brille à vos yeux, et qu'il vous appelle à la connoissance de son nom, vous serez les bien-aimés: Dilectam.

Seigneur, permettez-moi de vous demander avec le Prophète: Qu'est-ce que l'homme, pour que vous daigniez vous souvenir de lui? Comment des peuples, si aveugles que de ne pas vous connoître, et d'adorer l'ouvrage de leurs mains, ont-ils pu fixer vos regards? Et en ce jour, vous les appelez à vous, vous les invitez à entrer dans votre sainte Eglise! O jour mémorable entre tous les autres jours! Ah! Seigneur, la reconnoissance ne doit-elle pas parler en nous, encore plus fortement que la pompe de nos cérémonies?

Oui, M. C. F., la reconnoissance surtout est l'hommage que nous devons en ce saint jour à notre Dieu. Nous participons, il est vrai, à tous les mystères de la vie de J. C., depuis sa naissance dans l'étable de Bethléem, jusqu'à sa sortie glorieuse du tombeau, et nous pouvons dire que tout ce qu'il a fait, il ne l'a fait que pour nous.

Mais nous devens envisager le mystère de son Epiphanie, c'est-à-dire, de sa manifestation aux Gentils, comme celui, qui nous regarde plus particulièrement, nous qui sommes l'Eglise des nations. Rendons-en grâces à notre Dieu; estimons par-dessus tout le don précieux de la Foi, à laquelle il nous appelle; soyons fermes à la soutenir, et fidèles à en pratiquer les œuvres. C'est le fruit que nous devons retirer de ce mystère. Les Mages nous en donnent l'exemple. Voyons ce que nous en dit l'Evangile,

Jésus étant né dans l'étable de Bethléem, se manifesta d'abord à des bergers du peuple Juif; mais comme il vient pour sauver tous les hommes, il appelle à son berceau toutes les nations. Une étoile extraordinaire paroît en Orient, Des Mages, qu'on croit avoir été des Rois, sont étonnés de ce phénomène instruits par la prophétie de Balaam, que le Messie naîtroit quand on verroit une étoile merveilleuse, mais plus dociles encore à la grâce qui les inspire, ils sortent de leur pays, et se laissant conduire par cette étoile, ils arrivent à Jérusalem. Là ils demandent hardiment où est le Roi des Juifs, nouvellement né, parce que, disent-ils, nous venons pour l'adorer. Mais, à aveuglement inconcevable! Hérode et toute la ville sont troublés à cette nouvelle. On assemble les Docteurs de la Loi; on leur demande où doit naître le Messie. Les prophéties

étoient claires. C'est à Bethléem, répondentils. Allez, dit le fourbe Hérode aux Mages; informez-vous soigneusement de cet Enfant, et quand vous l'aurez trouvé, venez m'en instruire, afin que j'aille l'adorer aussi. Les Mages partent: l'étoile reparoît; ils la suivent; elle les conduit au lieu où étot le divin Enfant. Ils y entrent, trouvent l'Enfant Jésus et Marie sa mère, se prosterment à ses pieds, l'adorent, et ouvrant leurs trésors, ils lui offrent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Un Ange les ayant avertis pendant la nuit des cruels desseins d'Hérode, ils s'en retournèrent dans leur pays par un autre chemin.

Ici, M. F., que de réflexions se présentent

à mon esprit!

Et d'abord, pourquoi des étuangers vien-nent-ils de si loin adorer le Sauveur, tandis que les Juifs qui le possèdent y font si peu d'attention? Les Mages ne devoient ils pas s'attendre à voir sur leur passage toutes les villes livrées à la joie que devoit causer sa naissance: Jérusalem surtout, empressée à lui rendre ses hommages? Et ce sont euxmêmes qui apprennent à ce peuple qu'il leur est né un libérateur! Hélas! M. F., n'estce pas ce que l'on voit aussi parmi nous? Nous avons le bonheur de posséder dans nos églises le Sauveur du monde; mais. combien d'entre vous sont indifférens à cette faveur, ne viennent presque jamais l'y adorer, paroissent à peine à nos solennités! Quelle coupable indifférence! Quelle inconcevable ingratitude!

Digitized by Google

Qu'avoit fait le peuple Juif pour être livré à un aveuglement si général, à un endurcissement si terrible? Ah! M. F.,-ce peuple indocile avoit abandonné son Dieu; il avoit persécuté ses serviteurs, tué ses Prophètes; il s'étoit révolté contre la main paternelle qui ne le frappoit que pour le sauver. Voilà la cause de ses malheurs. Voilà, voilà aussi la cause de ceux qui nous ont affligés dans ces derniers temps. Notre indifférence pour la Religion, notre négligence à la pratiquer, nos continuelles résistances à la grâce, tous nos désordres enfin avoient attiré sur nous les châtimens du Seigneur. Et quelle prédilection de sa part, de nous avoir rendu ses miséricordes, quoique nous en fussions si indignes!

Mais pourquoi Hérode et Jérusalem se troublent ils à l'heureuse nouvelle de la naissance du Messie? Cette nouvelle ne devoit-elle pas au contraire les remplir de

consolation et de joie?

Le trouble d'Hérode me surprend moins que celui de la ville. Le Messie étoit fils de David, et Hérode occupoit son trône. Il est naturel à un usurpateur de trembler à l'approche du Souverain légitime. Mais pour Jérusalem, qu'avoit-elle à craindre? Le Messie ne s'étoit annoncé que sous les caractères les plus aimables. Le Prince de la paix, le Dieu semblable à nous, le Sauveur de son peuple: voilà ses titres. Y avoit-il là de quoi se trouble? D'où venoit donc ce trouble? De l'orgueil et de la sensualité. Les Juifs n'attendoient le Messie avec ar-

deur, que parce qu'ils s'imaginoient qu'il viendroit comme un prince puissant, pour les délivrer de l'oppression de l'étranger, pour les faire nager dans l'abondance et les plaisirs. Et, on leur parle d'un Roi si pauvre, si humble, qu'on ignore même sa naissance. Ils le méprisent: ils redoutent

ses humiliations et sa pauvreté.

Et voilà, M. F., ce que font encore au-jourd'hui tant de mauvais Chrétiens. S'ils trouvoient dans nos solennités, dans les exercices de la Religion, dans la fréquen-tation des sacremens, des plaisirs piquans, de quoi satisfaire leur orgueil, leur curiosité, leur mollesse, ils y viendroient avec em-pressement. Mais, parce qu'on ne parle ici que du détachement de la terre et de ses que du detachement de la terre et de ses faux biens, du renoncement aux plaisirs de la chair et à ses convoitises, de la réformé du cœur, et de la pratique des bonnes œuvres, le trouble s'empare de leur ame; l'assistance à nos offices fatigue leur mollesse, ils'h'y viennent pas. Plaignons-les, M. F., et prions pour eux. Quant à nous, profitons des grâces que J. C. distribue à ceux qui viennent l'adorer assidument et avec céux qui viennent l'adorer assidument et avec piété! Que notre unique plaisir ici-bas soit de faire notre cour à ce Dieu Sauveur; d'écouter sa sainte parole, d'honorer ses saints Mystères par notre présence et par notre ferveur, de le recevoir dans le sacre-ment de son amour. Voilà les premières réflexions que nous Tournit notre Evangile. Poursuivons.

**B** 6

JÉRUSALEM ne veut pas reconnoître son Sauveur et son Roi. Comment donc s'accompliront ces brillantes prophéties: Levez les yeux, Jérusalem; regardez autour de vous: voyez les nations qui courent se soumettre à votre Roi: elles s'empressent de se ranger au nombre de vos fils et de vos filles ? Quoi! M. F., ce langage s'adresse à ce malheureux peuple, aujourd'hui eu exécration, tellement en opprobre, qu'on rougiroit maintenant de faire alliance avec un Juif! Où sont donc les promesses du Seigneur?

Paroissez, Eglise des nations, Eglise. catholique, nouvelle Jérusalem, épouse de J. C.; vous êtes l'héritière des promesses. C'est sur vous que la gloire du Seigneurs'est levée; c'est vous qui jouissez de la lumière, à l'exclusion de son peuple, de ce peuple qui ne veut pas vous reconnoître. C'est à vous que toutes les nations accourent, se faisant gloire d'être comptées au nombre de vos fils et de vos filles. Vous aurez des ennemis, il est vrai; mais ils ne prévaudront jamais contre vous. Et si votre beauté, votre splendeur et votre gloire sont souvent obscurcies par les désordres de vos enfans, et quelquesois par leurs hérésies et par leurs schismes, vous triompherez toujours de leurs divisions et de leurs scandales.

Mais prenons garde, M. F., cet avantage accordé à l'Eglise notre mère, n'est pas promis à chacun de nous. Les portes de l'enfer ne prévaudront jamais contre l'Epouse de J. C.; mais elles triomphent journellement de ses enfans. Ne nous gloritions donc de notre vocation, qu'autant que nous y cerons fidèles; puisque le châtiment exercé sur le peuple Juif, est préparé à tous les peuples qui l'imiteront dans son aveuglement.

Hélas! M. F., n'en avons-nous pas fait nous-mêmes la triste expérience? La France, si catholique depuis tant de siècles, qu'étoit-elle devenue il y a quelques années et dans

Hélas! M. F., n'en avons-nous pas fait nous-mêmes la triste expérience? La France, si catholique depuis tant de siècles, qu'étoit-elle devenue, il y a quelques années; et dans quel déplorable état ne se trouve-t-elle pas encore? Dieu, par une miséricorde toute particulière pour notre nation, nous a rendu ses autels, ses pasteurs, son culte, que nous avions rejetés, abandonnés, profanés indignement. Les aurons-nous toujours? et notre patrie ne redeviendra-t-elle pas à jamais ce qu'elle étoit il y a vingt-cinq ans; ce qu'elle étoit avant que le Seigneur l'eût éclairée du flambeau de la Foi? Ah! si nous en jugeons par les désordres qui règnent encore au milieu de nous, par la lâcheté du grand nombre à pratiquer les œuvres de la Foi, par l'indifférence de tant d'autres pour ce don si précieux, ne devons-nous pas nous écrier: Elle est perdue!

écrier: Elle est perdue l'elle est perdue;
Non, M. F., non, le rétablissement du
Roi très-chrétien, du fils aîné de l'Eglise sur
le trône de ses pieux ancêtres, nous fait
espérer le triomphe de la Foi dans la
France. Assurez co triomphe parvotre fidélité
à en pratiquer les œuvres, par votre fermeté
à la soutenir contre les incrédules et les,

impies. Ouvrez, ouvrez les yeux, mes chers Frères, et fixez cette étoile qui brille sur vos têtes; suivez-la avec autant de fidélité et de constance que les Mages, et vous aurez, comme eux, la récompense de votre persévérance. Venez aujourd'hui, comme eux, vous jeter aux pieds de votre Sauveur et de votre Roi, et conjurez-le de vous conserver toujours au nombre de ses enfans et de ceux de son Eglise. Pour cela, offrez-lui l'hommage de tout ce que vous êtes, de tout ce que vous avez, et entrez dans les sentimens que les Mages, vos pères dans la Foi, portent au pied de J. C.

Sentimens d'adoration.... Oui, Chrétiens, c'est à vous que l'Eglise s'adresse, en vous disant aujourd'hui avec le Prophète: Nations de la terre, rendez au Seigneur l'honneur, l'empire et la gloire qui lui sont dus. Paroissez en sa présence, pénétrés du respect qu'exigent sa puissance et sa majesté; offrez-lui des présens dignes de sa sainteté et de

sa grandeur.

Cet or que vos pères lui ont présenté, est, selon l'estime des hommes, le plus pir, le plus riche, le plus précieux des métaux. Il est la figure de la charité, cette vertu la plus excellente de toutes les vertus : c'est cette charité qu'il faut offrir à Jésus-Christ: Offert aurum charitas.

Cette myrrhe qu'ils lui offrent, renferme une salutaire amertume. Celle que J. C. vous demande est un cœur contrit, brisé " de douleur et de regret de vos péchés," c'est une pénitence sincère : Et myrrham austeritas.

Cet encens qu'ils tiennent entre leurs mains, renferme un parfum délicieux, et s'élève jusqu'au ciel. L'odeur des prières, des gémissemens et des soupirs de vos cœurs, lui sera bien plus agréable, et pénétrera bien mieux jusqu'à son trône: Et thus desiderium.

Souvenez-vous qu'il est votre Roi. Portez donc à sa crèche un esprit de soumission, de respect et de fidélité. Il exige tout l'or de votre cœur, tout votre amour: Auro rex agnoscitur.

Souvenez-vous qu'il s'est fait homme semblable à vous, afin que vous deveniez semblables à lui. Pour acquérir cette divine ressemblance, imitez ses vertus, sa pénitence, son humihité, sa pureté: voilà la myrrhe qu'il veut voir entre vos mains: Homo myrrhá colitur.

Mais n'oubliez pas que si son amour pour vous l'a fait s'anéantir, s'abaisser jusqu'à prendre sur lui vos infirmités, il est votre Dieu, l'image de son Père, sa splendeur, son égal. Adorez-le donc profondément; et, à son exemple, détachez-vous de la terre, renoncez à tout ce qui passe, pour ne vous attacher qu'à Dieu seul qui subsiste éternellement: voilà l'encens que vous devez brûler en son honneur: Thure Deus gentium. Qu'il a bien droit, M. F., d'exiger ces

Qu'il a bien droit, M. F., d'exiger ces dispositions de notre part! nous n'étions pas son peuple. Les Juifs seuls avoient de

bonheur de le connoître et de posséder ces promesses. Dieu les avoit appelés, il les avoit bénis dans Abraham leur père; il avoit choisi la maison de Jacob pour son héritage: Qui Judæos advocat. Mais il n'avoit pas entièrement rejeté les nations. Ce sont ces autres brebis que J. C. le bon Pasteur est venu chercher, pour ne faire de tous les peuples qu'un seul troupeau: Christus gentes convocat in unum tugurium.

Ah! c'est maintenant que je m'écrierai, ant c'est maintenant que je m'ecrierai, avec le Prophète: Bethléem, tu ne seras pas désormais la plus petite, la moins distinguée des villes de la Judée. C'est toi qui deviens le berceau d'une Eglise qui sera répandue dans toute la terre, qui subsistera jusqu'à la fin des siècles: Bethleem fit hodie totius Ecclesiæ nascentis exordium.

O mon cœur! seriez-vous si insensible que de ne pas reconnoître le don précieux de votre vocation à la Foi? que de refuser vos hommages à ce Dieu Sauveur qui vous l'apporte? Ah! qu'il vienne établir son règne dans ce cœur qu'il s'est acquis à tant de titres: Regnet Christus cordibus. Qu'il triomphe de ses criminelles résistances, qu'il-le soumette pour toujours à ses volontés adorables et à ses divins commandemens: et victis rebellibus. Que je fasse désormais mes délices de lui obéir; que je mette ma gloire et mon bonheur à le servir et à l'ai-mer, afin que je reçoive de sa bonté, son royaume éternel: proferat imperium.

Amen.

## LA PRÉSENTATION DE NOTRE SEIGNEUR

RT

## LA PURIFICATION DE LA S.TE VIERGE.

Postquein impleti sunt dies purgetionis Mories, tulerunt illum in Jerusalem, ut sisterent eum Domino. Les jouts de la purification de Marie étant accomplis, ils portèrent l'enfant Jésus au Temple pour l'offrir au Seigneur. S. Les. 2.

Que d'augustes mystères la fête de ce jour nous met sous les yeux, mes Frères! Un Dieu qui devient victime; le Rédempteur du monde qui est lui-même racheté; une Vierge sans tache qui se purifie; la plus tendre des Mères qui immole elle-même son Fils: quel spectacle! Arrètons-nous quelques momens à les considérer, et profitons des exemples de vertu que nous donnent et la Mère et le Fils.

Les jours de la purification de Marie étant achevés, selon la loi de Moïse, Marie et Joseph portèrent l'enfant Jésus à Jérusalem pour l'offrir au Seigneur. Elle offrit deux tourterelles pour sa purification, parce qu'elle étoit pauvre, et donna ensuite cinq sicles d'argent, pour racheter son Fils. Pendant cette cérémonie, un vieillard nommé Siméon, à qui Dieu avoit promis qu'il ne mourroit point sans avoir vu le Sauveur! vint au Temple, et voyant le saint Enfant, il le reconnut pour le Sauveur si attendu, il le prit entre ses bras, et, se livrant aux transports de la reconnoissance, il s'écria: Seigneur, votre serviteur mourra maintenant en paix, parce que mes yeux ont vu le Sauveur que vous avez envoyé à votre peuple, la lumière du monde et la gloire des nations. Puis, s'adressant à Marie, hélas! lui dit-il, un glaive de douleur percera votre ame ; cet Enfant sera le salut et la perte de plusieurs : il sera en butte aux contradictions des hommes. Une sainte veuve reconnut aussi le Sauveur, elle en bénit Dieu, et raconta ce qu'elle avoit. vu à tous ceux qui attendoient la consolation d'Israel. Telle est l'histoire du mystère que nous célébrons.

Pour le bien comprendre, il faut savoir que la loi de Moïse imposoit deux obligations différentes. Par la première, il étoit ordonné aux mères qui avoient mis au monde un fils, de se présenter au Temple quarante jours après leurs couches, pour se purifier des souillures légales qu'elles avoient contractées. En cette vue, la mère devoit offrir un agneau avec une tourterelle; et dans le cas qu'elle fût pauvre, deux tourterelles seulement. Par la seconde, il étoit ordonné d'offrir au Seigneur le premier enfant mâle. Dieu l'avoit ainsi ordonné, afin que les Israélites se souvinssent que, pour les délivrer de la captivité de Pharaon, son Ange exterminateur avoit tué, en une nuit, tous les premiersnés des Egyptiens, et qu'il avoit épargné les leurs. Les mères devoient donc consacrer à Dieu leur premier-né; mais elles pouvoient le racheter moyennant cinq sicles d'argent.

Il est évident, M. F., que la première de ces lois n'obligeoit point la Sainte Vierge: comme elle avoit conçu par l'opération du Saint-Esprit, elle n'avoit point contracté de souillure; elle n'avoit donc pas besoin de purification. Mais c'est pour elle une occasion de pratiquer l'humilité et l'obéissance; elle aime mieux sacrifier à ces deux vertus la gloire de sa virginité. Elle se montre au premier parvis du temple, comme une femme immonde qui ne peut entrer dans le second, avant d'avoir été purifiée. Tel est le sacrifice qu'elle fait en qualité de vierge.

Mais, en qualité de mère, elle en fait un bien plus sensible à son cœur, en offrant à Dieu, son Fils; car elle savoit bien que c'étoit le dévouer à la croix. Oh! de quel glaive de douleur dut être percée son ame, quand le saint vieillard Siméon lui confirma ce mystère! Qu'il en dut coûter à la plus tendre des mères, de dévouer en quelque sorte à la mort, le plus tendre des fils! Mais Dieu l'exige; Marie ne sait qu'obéir. Ce qui l'afflige davantage encore, c'est que dès ce moment elle voit que, malgré le sacrifice qu'elle fait de son Fils pour le salut des hommes, la plupart se perdront, parce qu'ils ne voudront pas profiter des grâces du Sauveur, et que plusieurs même s'obstineront à le méconnoître. Voilà ce qui la remplit d'amertume: voilà ce qui rend mille fois plus douloureux le glaive qui lui perce le cœur.

Jugez de là, pécheurs, combien votre endurcissement la touche. Oui, mes Frères, Marie a consenti au sacrifice de son Fils pour notre salut; mais plus son sacrifice a été volontaire, plus l'abus qu'on en fait est cuisant à son cœur. Ah! renoncez donc au péché, et profitez des exemples qu'elle vous donne dans sa Purifi-

cation.

1.º En se soumettant à une loi qui n'étoit point faite pour elle, Marie apprend aux Chrétiens de tout état et de toute condition, à obéir à toute la loi de Dieu, et aux moindres ordonnances de l'Eglise; à les remplir avec toute l'exactitude de la lettre, et toute la perfection de l'esprit.

2.º Marie, la plus sainte des mères et la plus pure des vierges, en venant au temple pour se purifier, nous apprend, à nous qui sommes pécheurs, quel soin nous devons avoir de nous purifier des souillures que nous

contractions sans cesse. Et que fant-il faire pour cela? Comme elle, il faut venir dans le temple du Seigneur, lui offrir le sacrifice qu'il ne rejette jamais, un cœur contrit, humilié et brisé de douleur. Il faut assister le plus souvent possible à l'auguste sacrifice de la Messe, où Jésus-Christ offre son sang pour nous purifier de nos péchés. Il faut souvent recourir au Sacrement qu'il a institué pour l'expiation de nos péchés. Si nous ne pouvons pas offrir le sacrifice des riches, offrons, comme Marie, le sacrifice des pauvres; c'est-à-dire, si nous n'avons pas le courage d'offrir à Dieu des actions héroïques de zèle, de charité, de justice, offrons des actions d'humilité, de douceur, de patience, de support, de silence, de modestie. Si nous ne vendons pas tout notre bien pour le distribuer aux pauvres, retranchons au moins tout le superflu dans nos repas et dans nos habits; travaillons même pour avoir de quoi donner plus abondamment à ceux qui sont dans le besoin. Si nous n'avons pas assez de santé ou de vertu pour pratiquer des jeunes rigoureux, de grandos partéries faissent un goureux, de grandos partéries faissent un goureux. des austérités, faisons une pénitence propor-tionnée à nos forces; soyons sobres, privons-nous des plaisirs non nécessaires. Par ces moyens, nous nous purifierons demos souillures.

Mères chrétiennes, c'est pour imiter la purification de la Sainte Vierge, que l'Eglise vous engage de venir dans ce lieu saint après vos couches. Faites donc cette action dans les mêmes sentimens que cette Vierge sainte; je veux dire, avec une prosonde humilité et une entière soumission à la volonté de Dieu, pour l'enfant que vous aurez mis au monde; qu'il en dispose à son gré; qn'il en fasse tout ce qui lui plaira. Ne manquez pas, dans cette cérémonie, de remercier Dieu des grâces qu'il vous a faites pendant votre grossesse et vos couches, et priez-le de conserver à votre enfant la grâce du Baptême: voilà la leçon que vous fait la Sainte Vierge. En offrant à Dieu son Fils, elle apprend encore aux parens comment ils doivent offrir leurs enfans à Dieu. Renouvelez votre attention.

Les parens doivent se ressouvenir que leurs ensans ne sont pas proprement à eux, mais à Dieu; que c'est un dépôt précieux qu'il leur a mis entre les mains, et dont il leur demandera un jour un compte rigoureux. Ils doivent les regarder comme autant de princes que Dieu et l'Eglise leur ont confiés, pour les élever d'une manière qui réponde à l'auguste qualité d'enfans de Dieu, de frères et de membres de J. C., de temples du Saint-Esprit : qualités qu'ils ont reçues dans le Baptême; ils doivent les regarder comme des hommés destinés à régner éternellement avec Dieu dans le Ciel. Quelle attention, quelle vigilance, quel zèle ne doivent-ils donc pas avoir à répondre aux desseins de Dieu et de son Eglise, à l'égard de ces enfans!

Mes Frères, il n'y a point de milieu; ou

les parens consacrent leurs enfans à Dieu, ou ils les consacrent au monde. Geux-là consacrent à Dieu leurs enfans, qui leur inspirent l'amour de Dieu et des exercices de piété, l'horreur du péché, la haine du monde corrompu, et de ses maximes; qui font tout leur possible pour les conserver dans l'innocence ou pour la leur faire réparer quand ils ont eu le malheur de la perdre; qui veillent exactement sur leur conduite pour empêcher qu'ils ne se dérangent; qui les avertissent, les reprennent et les corrigent avec prudence et charité; qui les instruisent et les font instruire des vérités nécessaires au salut; qui soutiennent leurs instructions par une conduite édifiante et par une prière continuelle.

Ceux-là, au contraire, consacrent leurs enfans au démon, qui les laissent vivre dans l'indifférence et l'insensibilité pour Dieu et pour la Religion; qui les scandalisent par leurs manvais exemples; qui leur inspirent l'amour du monde, des honneurs, des richesses et des plaisirs. Malheureux parens! Ah! qu'ils se réforment aujourd'hui sur l'exemple de la Sainte Vierge et de saint Joseph, et qu'ils demandent à Dieu la grâce de bien élever leurs enfans. Cette obligation est une des plus importantes de leur état, comme je l'ai prouvé dernièrement (\*). C'est l'omission de ce devoir qui est la source de presque tous les désordres dont le monde est

<sup>(\*)</sup> Le troisième Dimanche après l'Epiphanie. Tome III.

inondé, et la cause de la réprobation de la plupart des pères et mères. Vierge sainte, obtenez, je vous en conjure, à tous les parens qui m'écoutent, la grâce d'imiter votre exemple, et de consacrer leurs enfans au Seigneur, dans les mêmes dispositions où vous étiez lorsque vous offrites le vôtre : c'est la seconde instruction que nous fait le mystère de ce jour. Passons à la troisième.

JÉSUS-CHRIST, en s'offrant à Dieu son Père, nous apprend à nous offrir nous-mêmes à Dieu. Mes Frères, nous appartenons à Dieu par trois titres, à titre de création, à titre de rédemption, et à titre de vocation. Quelle infidélité ne seroit-ce donc pas de n'être point tout à lui? 1.º C'est de Dieu que nous tenons tout : il ne nous a faits que pour lui, nous devons donc être tout entiers à lui. 2.º Il nous a rachetés au prix de tout son Sang. Nous ne sommes donc plus à nous, comme dit l'Apôtre, et par consequent nous ne devons plus viere pour nous, mais pour celuiqui est mort pour nous sauver. 3.º Enfin . nous lui avons été consacrés par le Baptême, et nous nous y sommes engagés à consumer notre vie à son service. L'Eglise nous fait souvenir aujourd'hui de cette obligation, en nous mettant entre les mains un cierge qui se consume en l'honneur de Dieu. Ainsi, nous devons être tout à Dieu : voilà la nécessité de ce devoir bien établie. Voyons quelle en est l'étendne. 11 Il faut que notre sacrifice soit entier, parfait, et sans la moindre réserve; c'est-à-dire, que nous consacrions à Dieu notre corps avec tous ses membres, notre ame avec toutes ses facultés, notre esprit, notre cœur et notre liberté. Soustraire quelque chose à la totalité de ce sacrifice, c'est dérober à Dieu quelque chose qui lui appartient. Je vous conjure, mes Frères, par la miséricorde de Dieu, dit saint Paul, de lui offrir vos corps en sacrifice, comme une hostie vivante, sainte et agréable à ses yeux, pour lui rendre un culte spirituel.

On fait à Dieu un sacrifice de son esprit, en ne pensant qu'à lui, qu'à ce qui porte à lui. On lui fait un sacrifice de son cœur, en le tournant toujours vers lui, en ne désirant que lui, et ne voulant rien que par rapport à

lui.

On lui sacrifie le corps, soit par la continence et la mortification, soit en faisant servir ses membres à la piété, à la charité et aux bonnes œuvres; on lui sacrifie, par exemple, les yeux, par de saintes lectures; les oreilles, en écoutant sa parole et les vérités saintes que ses ministres nous annoncent; la boache, en chantant des Cantiques en son honneur, en s'accusant de ses fautes, en confessant ses misères, en instruisant, en consolant et en exhortant le prochain. On lui sacrifie les pieds et les mains, en les faisant servir aux œuvres de charité, et en les employant au travail. Il n'y a aucune de nos actions, ni petites ni grandes, que nous ne

devions faire pour Dieu, en vue de lui plaire, et pour sa gloire. En un mot, nous devons en tout lui obéir sans réserve, nous devons lui offrir tout ce que nous sommes, sans partage; car telle est l'offrande de J. C.

A considérer cette offrande telle qu'elle se fait dans le Temple, et sans égard à ses suites, dit saint Bernard, elle paroît bien douce et bien facile. Mais, ajoute le saint Docteur, n'en jugez pas, M. F., par la sunplicité de cette cérémonie, car le jour viendra, où ce divin Enfant sera offert, non plus dans le Temple, mais sur le Calvaire; non plus entre les bras de Siméon, mais entre les bras de la Croix; non plus par les mains de Marie, mais par les mains des bourreaux. Ce qui se fait aujourd'hui, 'n'est que le prélude de ce qui se fera alors, et J. C. se le représente vivement. Le Sanctuaire lui représente le Prétoire où il sera condamné. Le Temple lui figure le Calvaire on il sera crucifié; et l'Autel où il est présenté, la Croix où il expirera un jour. Son Sang ne coule pas encore, mais il voit déjà les clous qu'on lui prépare, les bourreaux qui s'apprêtent et qui se saisissent de lui. En un mot, la cérémonie de sa présentation lui montre tout le sanglant appareil de sa passion; il voit toutes les humiliations qu'il aura à dévorer, toutes les souffrances qu'il lui faudra endurer, et des ce moment, il s'y soumet, il les accepte toutes, il n'en excepte aucune.

Telle doit être notre résignation à la volonté de Dien, M. F.; soumettons - nous en tout à cette aimable et divine volonté; qu'il fasse de nous tout ce qu'il lui plaira. Faisons-lui un transport universel de tout ce qui nous appartient, de notre esprit, de notre cœur, de notre volonté, de nos inclinations, de nos biens, de notre santé et de notre vie.

Oui, mon Dieu, tout ce qui est à nous est à vous. Nous nous consacrons tout entiers à vous, et pour le temps et pour l'éternité. Divin Jésus, qui vous offrez à votre Père Eternel comme la soule victime capable de nous purifier, faites que nous aoyone une même victime avec vous: consumez les imperfections de nos ames par le feu de votre charité. Et vous, Vierge pure, qui n'eûtes jamais besoin de purification, obtenez-nous de Dieu ce feu sacré, qui purifie tout ce qui peut lui déplaire en nous, afin que nous méritions un jour d'être présentés dans le Temple de sa gloire. Ainsi soit-il.

## VERTUS DE J. C. SES EXEMPLES.

Capit Jesus facere et docere. J. C. a commence à pratiques la Loi avant de l'enseigner. Act. 1.

Revêru de notre humanité, le Fils de Dieu a daigné marcher à notre tête. Il a pratiqué lui même dans le plus haut degré de perfection, la Loi qu'il nous a enseignée. Toute sa vie n'a été qu'une fidèle expression de sa doctrine, et un modèle parfait de la pôtre. La vie seule de J. G., dit saint Ambroise, est la règle de toutes les conditions et de tous les âges: il n'est personne qui ne trouve dans la conduite de cet Homme-Dieu, les vertus qu'il doit pratiquer, et les devoirs qu'il doit remplir: Unius vita, omnium forma. Qui que nous soyons, levons donc les yeux vers J. C., nous trouverons dans lui un modèle toujours sensible, une règle de conduite toujours vivante et appropriée à notre état. Quoi de plus encourageant, M. F., que les exemples d'un Maître qui n'exige rien de nous, qu'il n'ait fait le premier!

QUE J. C. fut bien plus excellent que tous ces grands hommes que nous présente l'His-toire du peuple de Dieu! Tous, sans doute ont été, suivant leur vocation, les images et les figures de J. C. Mais qui, parmi eux, rassemble comme lui tous les caractères de l'homme parfait, toutes les vertus, toutes les qualités qu'il réunit sans exception et sans réserve? Ainsi on proposera aux Monarques la douceur et la clémence de David, la sagesse de Salomon, la piété de Josias, aux Ministres de l'Eglise, le zèle et la sainteté de Samuel; aux Chefs des armées, la constance de Josué, l'intrépidité d'Eléazar et de Judas Machabée; aux Législateurs, les connoissances et la prudence de Moïse; aux Juges, l'équité de ceux d'Israel; aux pères, la reli-gieuse tendresse de Tobie; aux mères, le généreux dévouement de celle des Macha-

Digitized by Google

bées; aux époux, la tendresse d'Isaac; aux épouses, la soumission et la réserve d'Esther; aux veuves, la modestie et l'humilité de Judith; aux malades, la résignation d'Ezéchias; aux malheureux, la patience de Job; aux pénitens, la contrition de Manassès; aux amis, la fidélité de Jonathas; mais on offirira à tous, en J. C. seul, les différentes vertus pratiquées dans toute leur perfection: Unius vita, omnium forma. J. C. est le modèle parfait de tous les âges, de tous les états, de toutes les situations de la vie.

Jésus, modèle de tous les âges. L'enfant y trouve cette simplicité, cette candeur, cette innocence qui conviennent à son âge. Jesus, la sagesse éternelle, réduit au silence; Jésus, la force du Très-Haut, assujetti à la foiblesse; Jésus, le Maître du monde, environné de besoins, ah! vous ne pouvez être trop tôt proposé pour modèle aux en-fans de l'âge le plus tendre. Que son nom soit dans leur bouche avant qu'aucun autre n'ait délié leur langue! Que son amour soit dans leur cœur, avant qu'aucune autre affection vienne y occuper une place! Que le tableau de son enfance soit sous leurs yeux, avant que celui du monde ne les séduise; alors on les verra croître avec lui en sagesse, en grâce et en âge, devant Dieu et devant les hommes.

La jeunesse y trouve des exemples de docilité, d'attachement et de respect pour ses parens: cette seule expression de l'Evangile, il leur étoit soumis, renferme un fonds

d'instruction inépuisable. Nous y voyons le Créateur assujetti aux volontés de ses créatures. Nous le voyons recevoir de leur bouche, avec humilité, les verités que son esprit avoit gravées dans leur cœur; partager leurs travaux, soulager leurs fatigues, s'unir à leurs prières, suivre leur zèle dans les exercices de la Religion. Quel exemple pour vous ; jeunesse chrétienne ; mais quel reproche pour ceux d'entre vous qui sont désobéissans à leur père et mère : qui si souvent ne leur font que des réponses aigres et dédaigneuses; qui fuient leur vigilance, et s'éloignent d'eux pour suivre les sociétés les plus dangereuses, les veillées, les apports, repaires de libertinage; qui, loin de fréquenter nos Temples, comme l'Enfant Jésus, et d'être assidus aux saints offices, à nos instructions, aux catéchismes, courent les jeux, restent dans les cabarets, asile de l'intempérance et de la débauche! Heureuse, au contraire, la jeunesse dont on peut dire,. comme de J. C.: Il leur étoit soumis ! Elle trouve dans cette soumission son bonheur et la paix pour le reste de ses jours.

L'age mûr trouve aussi son modèle dans la conduite de J. C. Ah! M. F., que ne nous est-il donné de pénétrer dans la maison de Joseph? nous y verrions ce divin Sauveur partager tout le jour entre la prière et le travail pendant les trente années qui ont précédé son ministère. Il ne dédaigne pas d'employer ses mains divines à des ouvrages mécaniques, pour nous appendre l'amour du travail. Au milieu de la dissipation insé-

Digitized by Google

parable des œuvres serviles, il conserve toujours la présence de son Dieu. La gloire de son Père, le salut du monde, voilà la fin qu'il se propose; et par là il nous apprend comment nous dévons sanctifier nos travaux. Dieu seul a connu le détail d'une vie si édifiante, si appliquée aux devoirs qu'il s'étoit imposés, et l'Evangile qui nous en dérobe la connoissance, la laisse à notre méditation. C'est aussi à cette méditation, comme à ses exemples, que j'appelle les Chrétiens de tous les états. Qu'ils y voient une vie laboneuse et pauvre, une vie humble et cachée, une vie sainte et utile. Sans douté nous n'y trouverons rien d'étonnant, rien d'extraordinaire, mais une uniformité qui en rend l'imitation plus facile, parce qu'elle est plus commune à tous les hommes.

Et cette vie qui n'excède pas trente années, cette vie si pleine de soins, offrira aussi à la vieillesse des exemples capables de la sanctifier. En effet, quelle plus grande leçon pour les vieillards, que cet esprit de sacrifice dont J. G. est pénétré, et qu'il manifeste à tous les instans? Toujours prêt à sortir de cé monde, dès que son Père le voudra; plein d'ardeur pour le baptême laborieux qu'il doit recevoir à sa mort, mais soumis à attendre les momens que son Père céleste à fixés dans sa sagesse et dans sa miséricorde, sans aucun lien qui le retienne au monde, sans impatience pour le quitter. Inébranlable au milieu des contradictions qu'il y éprouve, il vous apprend, vieillards qui m'écoutez,

que vos jours sont comptés; que vous ne devez vous laisser aller, ni à un amour excessif de la vie, ni au dégoût et à l'ennui de la vie; que dans l'état de foiblesse et d'infirmité naturelles à la vieillesse, vous devez, comme Jésus Christ, vous résigner à la volonté de Dieu et à ses décrets; qu'à son exemple, vous devez briser tous les liens, renoncer à toutes les affections qui pourroient partager votre sacrifice; que dès lors, semblables à J. C., vous n'avez plus de ressource que dans la prière qui l'a aidé à soutenir les angoisses de l'agonie; que presqu'à la vue de votre tombeau, vous n'avez plus qu'à multiplier les bonnes œuvres pour avoir de quoi paroître devant Dieu; qu'enfin vous devez, comme ce bon Sauveur, attirer tout à vous par votre bonté, par votre douceur et par votre indulgente sensibilité.

C'est ainsi, M.F., que J. C. est le modèle de tous les âges; il est aussi celui de tous

les états.

Jésus, modèle de tous les états. Considérons-le d'abord près des pauvres. Et n'estce pas cette portion précieuse du troupeau, comme dit S. Augustin, qu'on doit appeler la première à la suite de celui qui naquit, vécut et mourut pauvre; qui ne posséda rien sur la terre; qui n'eut pas où reposer sa tête; qui, dans le dénuement universel qu'il éprouva, ne fut jamais agité d'aucune inquiétude, se confia avec sécurité aux soins

Digitized by Google

d'une Providence attentive, sans ralentir son activité, ou diminuer son ardeur pour le travail; sans redouter les fatigues, sans négliger les devoirs ni les exercices de la Religion, sans s'écarter enfin de la douceur la plus parfaite et de la bonté la plus touchante? O vous tous, pauvres, considérez et voyez Jésus-Christ; comparez vos mœurs à ses exemples, vos habitudes à ses vertus. Jugez-vous vous-mêmes, et rougissez de vos murmures, de vos inquiétudes, de votre indolence, de votre indifférence pour les devoirs de la Religion, de vos intempérances et de vos débauches. Quoi ! honorés d'avoir J. C. pour chef, et de lui appartenir de plus près par cette gloricuse ressemblance, rassurés par le bonheur qu'il promet dans le ciel aux bons pauvres, vous refuseriez de l'imiter! Ah! celui qui a dit: Bienheureux les puuvres, a dit encore mieux par ses exemples, que le bonheur de la pau-vreté consistoit dans la vertu, dans la soumission et dans la patience.

Mais oserons-nous le proposer aux riches? Pourra-t-il être leur modèle, celui qui n'a prononcé que des malédictions contre les richesses, des malheurs à ceux qui les aiment et les possèdent? Oui, M. F., nous le montrerons aux heureux du siècle, et ses actions seront la preuve de cette vérité. Le voici, leur dirai-je, ce Dieu maître de tous les biens. La nature obéit à sa voix; par un seule acte de sa puissance, il crée les alimens de l'homme; par un effet de sa Providence, il

les conserve; par un seul mouvement de sa volonté, il les multiplie. L'eau, sous sa main, se change en vin pour des époux humiliés; quelques pains suffisant à peine pour la nour-riture de ses Apôtres, nourrissent d'abord quatre mille, ensuite cinq mille personnes dans un désert; la mer qui, pendant une nuit entière, se refuse à la pêche de ses Disciples, leur fournit, dès qu'il le veut, une prodi-gieuse quantité de poissons. On exige de lui l'impôt; il est pauvre, mais il trouve par un miracle de quoi satisfaire à ce qu'on lui demande. Riches, le voici donc ce modèle.

J. C. possède le ciel, la terre et tout ce qu'ils renferment; mais apprenez de lui l'usage que vous devez faire des biens de la terre. Envisagez-les comme des écueils dan-gereux, tant qu'ils servent à satisfaire votre mollesse et votre cupidité. Ils ne sont, ils ne pourront être de véritables biens, qu'autant que vous les emploirez au soulagement 3 du malheureux. Et ce malheureux est homme; îl est votre frère; et celui qui, tout Dieu qu'il est, s'est fait homme, qui est devenu le frère de cet indigent, vous dit de faire l'aumône; il vous l'ordonne, et il vous en a donné l'exemple.

Les petits, pour me servir de l'expression de l'Evangile, ne peuvent ignorer que c'est pour eux aussi qu'il a conversé dans le monde. Partout on l'a vu avec cette simplicité qui le rapproche des états les plus inférieurs. On l'a vu sans faste, sans appareil, passant des villes aux bourgades, sans autre suite que

 $\mathsf{Digitized}\,\mathsf{by}\,Google$ 

celle de douze pauvres, dénués de tout comme lui. On l'a vu se transporter de la maison des riches dans la chaumière des pauvres, aller le long des chemins, sur les bords de la mer et des lacs, partout énvironné d'une foule de peuple qu'il l'instruisoit avec sagesse, qu'il traitoit avec lionté. On l'a vu enfin ne faire acception de personne; et des lors, aux yeux du Chrétien, nulle condition n'est vite. Plus un pauvre l'est d'affection et de volonté; plus un ouvrier, un artisan estime la situation où la Providence l'a placé; plus il s'étudie à en sanctifer l'obscurité par sa fidélité à initter J: C., plus il est honoré et distingué aux yeux de Dieu.

Appelons maintenant les maîtres aux exemples de ce Dieu fait homme, à qui tout pouvoir a été donné, dans le ciel, sur la terre et dans les enfers. Il est au milieu de ses Apôtres; il les traite comme ses amis et comme ses frères; il supporte leur peu d'intelligence et de docilité : s'il les reprend, c'est avec douceur; il n'insulte point à leur méprise; il ne les aigrit point par des paroles dures et piquantes. Compatissant à leur foiblesse, partageant leurs travaux, il adoucit leur fatigue, et leur ménage quelques momens de repos et de tranquillité. Maîtres, comparez votre conduite avec celle de cet Homme-Dieu. Ah! que de réformes à faire pour maintenir dans votre maison la subordination, l'ordre et la paix! que de mouvemens d'humeur à réprimer, que de colères à éteindre, que d'impatiences à calmer, lorsque vous verrez dans J. C., que l'inégalité des conditions qui élève le maître au-dessus du serviteur, ne l'établit que le père et non le tyran de son semblable, déjà assez malheureux d'être réduit à cet état. Et alors, quelle union, quel accord, quelle charité dans le sein des familles chrétiennes qui se conduiroient par de si touchans exemples!

Mais aussi, domestiques, souvenez-vous que le Sauveur n'est point venu en ce monde pour être servi, mais pour servir; qu'il n'a jamais balancé de le faire toutes les fois que la compassion ou les besoins de ses frères ont paru l'exiger. Souvenez-vous que votre divin Maître n'a pas seulement pris la forme d'esclave, mais qu'il s'est constamment assujetti à un esclavage volontaire. Suivez-le de la maison de Joseph où il vivoit dans une religieuse soumission, passer successivement par tous les événemens que la volonté de son Père lui avoit préparés; vous le verrez toujours le serviteur du pauvre et de l'affligé. Loin donc de vous répandre en plaintes, loin de vous livrer à l'esprit de révolte et d'orgueil, vous bénirez la main de Dieu qui vous a placés dans cette condition, vous vous estimerez heureux d'avoir ce trait de ressemblance avec le Fils de Dieu. Par là. vous adoucirez votre fardeau, vous forcerez, s'il le faut, votre maître à vous estimer. Oui, votre maître édifié de votre vertu, admirera une Religion qui lui présente un Dieu même pour modèle, qui lui donne des serviteurs

Digitized by Google

sidèles et dociles. Et vous serez plus heureux encore de pouvoir sanctifier votre état par

l'humilité et la patience.

Que seroit-ce, M. F., si après avoir proposé ce divin modèle à tous les âges, à tous les états, nous étudiions ses exemples, relativement aux différentes situations de la vie? Il nous apprendroit l'usage que nous devons faire des honneurs, quand nous y sommes élevés; des humiliations et des opprobres, quand Dieu nous en ménage; des biens, quand Dieu nous en accorde; des pertes, quand il nous en afflige. Il nous apprendroit les devoirs de la reconnoissance envers nos bienfaiteurs; les règles de l'attachement envers nos ennemis et nos persécuteurs; les motifs et les bornes de l'amour conjugal, des affections et des caractères de l'amitié. Il nous apprendroit à l'entendre pour régler nos conversations; à agir pour diriger nos démarches; à souffrir pour soutenir notre patience.

Oui, M. F., en J. C. quelle invincible patience dans toutes sortes de maux! Suivez-le depuis l'étable où il est né, jusqu'au Calvaire où il est mort: partout vous le trouverez dans la douleur, dans les travaux, dans les souffrances. Il a enduré la faim, la soif, la fatigue des voyages, toutes les incommodités de la pauvreté, les embarras de la foule qui le pressoit, les importunités des malades dont il étoit accablé, et jamais il ne s'est plaint. On lui disoit des injures, on l'outrageoit, et jamais il ne s'est vengé.

C'est surtout dans les différentes circonstances de sa Passion, qu'il a fait voir une pa-tience vraiment divine. Oh! quelles douleurs! quels supplices! et il n'est sorti de sa bouche aucune plainte, aucun reproche, aucune menace; enfin attaché à la croix, il prioit pour ses bourreaux.

Dans Jésus, quelle douçeur inaltérable! jamais il n'a rebuté personne : les plus grands pécheurs même, il les recevoit avec bonté; il ne faisoit pas de difficulté de manger avec eux; et quand on lui reprochoit cette con-descendance, il répondoit : Je ne suis pas venu chercher les justes, mais les pécheurs; ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecin, ce sont les malades. Il embrassoit avec bonté les enfans, il les bénissoit, en leur imposant les mains, et il disoit à ses Disciples : Laissez-les venir à moi; c'est à eux et à ceux qui leur ressemblent que le Royaume des cieux appartient. Partout, c'est un caractère de bonté qui charme et qui inspire la confiance. Mais cette douceur ne l'empêchoit pas de reprendre avec force les pécheurs endurcis.

Toute la vie de J. C. a été un exercice continuel de l'humilité la plus profonde. Il a voulu naître d'une mère pauvre; il a passé trente années dans l'obscurité, et quand il s'est fait connoître, ç'a été d'une manière si éloignée de la grandeur et de la pompe du monde, qu'elle ne pouvoit en inspirer le désir et l'amour à personne. Jamais il n'a cherché sa propre gloire : il défendoit de publier ses miracles. Le peuple qu'il avoit

nourri miraculeusement, ayant voulu le faire Roi, il s'enfuit pour se dérober à ce pieux empressement. Enfin, quel zèle pour la gloire de son Père! Après avoir employé tout le jour à le faire connoître et à le glorifier devant les hommes, il passoit la nuit souvent toute entière à prier; ou plutôt, toute sa vie a été une prière continuelle. Et avec quel recueillement, avec quelle ferveur il prioit, le visage prosterné contre terre, tout anéanti devant cette suprême Majesté!

Concluons, que la vie de J. C. est un livre toujours ouvert à nos yeux, livre où chacun de nous doit lire ce que l'Evangile nous prescrit; où nous trouvons l'exemple toujours à côté du précepte; la loi avec la grâce qui la fait pratiquer. Nous n'aurons donc point d'excuses si nous ne nous sanctifions point, puisque sa vie est notre modèle, dans quelque age, dans quelque état, dans quelque situation que nous nous trouvions

placés.

Oui, divin Sauveur, vous êtes le modèle de toute sainteté; vous nous avez donné l'exemple de toutes les vertus, et pour être parfait, il ne faut que vous étudier et vous imiter. Toute votre vie a été une instruction continuelle de nos mœurs, et l'on ne pèche qu'autant qu'on s'éloigne de votre conduite et de vos exemples. Vous voulez, ô mon Dieu! que nous soyons vos imitateurs. Je vous ai donné l'exemple, afin que, pensant à ce que j'ai fait, vous le fassiez sous-

mémes. Vous ne destinez une place dans votre Royaume céleste, qu'à ceux qui auront été semblables à vous sur la terre. Mais que pourrons-nous faire, si votre grâce ne forme dans nos cœurs les vertus dont vous nous avez donné l'exemple? Donnez-nous la donc, cette grâce puissante, et nous vous imiterons.

Ainsi soit-il.

### DOCTRINE DE JÉSUS-CHRIST.

#### SERMON SUR LA MONTAGNE.

Ascendit in montem, et cum sedisset, aperiens os suum docebat eos. Jesus monta sur une montagne; et s'étant assis, il prêcha le peuple et leur fit l'instruction suivante. Matth., ch. 5.

In des plus précieux monumens de la mission et du zèle du Messie, M. F., est le sermon admirable qu'il fit sur la montagne; qui a fait l'instruction et la règle de tous les siècles catholiques; qui est en effet un chef-d'œuvre de doctrine, également pur et sublime, la substance et comme le précis de la morale évangélique, la justification et la preuve d'une Religion véritablement divine en elle-même et par son Auteur. Non, jamais les Législateurs, jamais les Sages de l'antiquité n'avoient imaginé seulement de porter la vertu de l'homme à ce haut point de perfection.

C'est ainsi, M. F., dit saint Augustin,

que le Verbe de Dieu, qui avoit ouvert la bouche des Prophètes, pour annoncer par leur organe les ordres du Ciel, nous parle maintenant, nous instruit par sa propre bouche: Et aperiens os suum docebat eos. Ecoutons donc avec une oreille attentive et un cœur docile, cette excellente prédication de notre divin Maître. Qu'elle soit pour nous une parole de vie et de salut, une source de grâces et de lumières! Elle va nous apprendre à devenir saints, et même à être heureux.

Cet admirable sermon, que le Sauveur prononça sur la montagne, peut se diviser, en deux parties, dont l'une enseigne en quoi consiste le vrai bonheur, et l'autre développe la morale évangélique. Suivons cet ordre, et commençons par les béatitudes. Avant J. C., les hommes presque tous

Avant J. C., les hommes presque tous esclaves des sens terrestres et charnels, n'avoient guère conçu d'autre bonheur sur la terre, que celui qu'ils ont cru attaché aux plaisirs, aux richesses, aux honneurs, à la gloire, aux prospérités de ce monde et à leur jouissance. La loi ancienne elle-même, dans ses promesses et ses vœux sur la félicité présente, ne l'attribuoit, pour l'ordinaire, qu'à la possession des biens temporels, à la fertilité des campagnes, à la fécondité des troupeaux, à la propagation des familles, à l'état florissant de la nation. Il étoit réservé au Messie de mieux éclairer

l'homme sur les genres de béatitude qui font son vrai bonheur selon Dieu, de réformer à cet égard les préjugés du genre humain, et de changer en ce point le système du monde. Ecoutez, peuples de la terre, et

soyez dans l'étonnement.

Bienheureux, dit-il, les pauvres d'esprit, car le Royaume des cieux est pour eux. Voilà, M. F., une sentence toute neuve et bien consolante pour les bons pauvres. Leur règne n'est point de ce monde; mais ils ont lieu d'espérer en l'autre une distinction plus solide et plus durable. S'ils ont sur la terre une condition dure, laborieuse, humiliée, dépourvue des biens et des douceurs de la vie présente, ils n'en auront, comme le pauvre Lazare, que plus de droit à l'héritage du ciel, qui doit être, dit le Sauveur, leur partage et la récompense de leur patience.

Mais remarquons bien que ce ne sont que les bons pauvres que cet oracle peut regarder, les pauvres d'esptit et de cœur, ou de home volonté; c'est-à dire, les pauvres craignant Dieu, qui supportent leur indigence avec résignation, parce que c'est l'état où la Providence les veut: les pauvres vraiment pieux, qui mettent leur richesse dans la pratique de la vertu, et leur ambition à mériter le ciel.

Cette première béatitude peut convenir aussi à tous les autres états, où règne l'esprit de détachement, et même à celui des riches vraiment Chrétiens, qui dans leur fortune, sont charitables, détachés de cœur et d'esprit des biens qu'ils possèdent. Ah! M. F., attachons-nous à cette pauvreté; c'est le moyen d'être riche pendant toute l'éternité! Malheur, au contraire, à ceux dont le cœur est attaché aux biens périssables de ce monde; outre qu'ils ne sont jamais contens ici-bas, ils seront dépourvus de tout dans l'autre vie qui ne finira point!

Bienheureux ceux qui sont doux, parce

qu'ils posséderont la terre!

Doux, sans aigreur, sans dédain, sans insulter aux malheureux, sans même choquer le superbe, mais tâchant de le gagner par la douceur. Doux même à ceux qui sont aigres, n'opposant point l'humeur à l'humeur, la violence à la violence; mais cornigeant les excès d'autrui par des paroles vraiment douces. Telle est la douceur que J. C. canonise et béatifie, et à qui il promet la possession de la terre. Cette terre qu'il promet n'est point ce monde périssable et passager; mais c'est, dit S. Jérôme, cette terre des vivans, dont parle David, où il espéroit jouir des biens du Seigneur.

On peut cependant entendre encore par cette terre promise, les avantages temporels de ce monde, qui sont assez ordinairement le partage et le fruit de la douceur. En effet, les gens d'un caractère doux, pliant, officieux, complaisant, gracieux, se font aimer de tout le monde, et par là ils réussissent plus sûrement dans leurs affaires: en sorte que la douceur chrétienne sert à notre fortune, aussi bien qu'à notre sanctification. Bienheureux ceux qui pleurent; car ils seront consolés!

Comment donc la tristesse et les larmes peuvent-elles faire des heureux? Mais pourquoi ne pourroient-elles pas être un bonheur; puisque les plaisirs et la joie peuvent bien être un malheur, et le sont en effet trèssouvent? Un pécheur converti, un Chrétien fidèle à la grâce, est donc véritablement heureux selon Dieu, d'être dans l'affliction et l'épreuve qui le purifie; de gémir devant Dieu sur ses péchés et ses misères, ou sur les maux de la Religion; de mener une vie pénitente, dure et austère, pour glorifier le Seigneur, et satisfaire à sa justice. Oui, ce joug volontaire doit lui paroître doux et léger, par une intime persuasion qu'il s'évite par la des châtimens affreux, et qu'il se prépare une éternelle félicité.

Ah! si l'on savoit combien les larmes de la pénitence et de l'amour divin sont quelquefois douces et ravissantes; si l'on voyoit l'onction cachée sous l'amertume de la Croix, et les consolations intérieures dont la grâce, en certains momens, inonde une ame mortifiée; alors on en conviendroit de bonne foi, et les mondains eux-mêmes, en certains momens de dégoûts ou de remords, diroient au fond de leur cœur: O heureux même dès ce monde! bienheureux ceux qui pleurent

saintement, et que Dieu console!

Mais il est si doux en cette vie de souffrir pour Dieu et de pleurer au pied du Erucifix! quel surcroît de consolations le Seigneur ne versera-t-il pas dans le sein d'une ame pénitente et purifiée, lorsque, suivant l'expression du Roi-Prophète, elle sera enivrée au ciel de l'abondance des biens de sa maison, et qu'elle se désaltérera dans le torrent de ses délices! Ps 36.

Bienheureux ceux qui ont faim et soif de

la justice; car ils seront rassasiés!

Étre affamé et altéré de la justice, c'est travailler sans relâche et avec effort à devenir toujours plus juste devant Dieu; à accumuler toujours de bonnes œuvres et de noureaux mérites; à croître toujours davantage

en grâce, en vertu, en sainteté.

Il y a des gens qui sont grands zélateurs de la justice; mais c'est pour autrui, bien plutôt que pour eux-mêmes; c'est-à-dire, qu'ils sont remplis de zèle et de feu pour censurer, pour condamner les vices du prochain, tandis qu'ils sont fort indulgens à eux-mêmes sur leurs propres défauts. Ce n'est point là un amour de la justice.

Mais quand et comment un cœur saintement altéré et affamé de la justice, sera-t-il rassasié? Ce sera au ciel, par la plénitude du souverain bien, par la vue et la possession de Dieu, par la participation de sa félicité et de sa gloire: Satiabor cum apparuerit

gloria tua. Fs. 16.

Bienheureux ceux qui sont miséricordieux; car ils obtiendront eux-mêmes miséricorde!

Qu'il est heureux en effet pour nous, M. F., qu'il nous est avantageux d'avoir ainsi entre

nos mains, un moyen efficace et une espérance consolante de trouver grâce un
jour devant le souverain Juge, puisque notre
Dieu a promis d'être indulgent et miséricordieux pour nous, si nous le sommes nousmêmes à l'égard du prochain; si nous exercons la charité, la compassion, la miséricorde, la clémence et le pardon des injures
envers nos frères! Combien l'homme ne
gagne-t-il pas avec Dieu dans cette sorte de
convention! Eh! qu'est-ce que les offenses
de nos frères envers nous, en comparaison
de nos offenses envers Dieu? Et le peu de
bien que nous pouvons faire aux malheureux,
est-il comparable aux bienfaits d'un bonheur
éternel?

Heureux donc, encore une fois, le Chrétien charitable et débonnaire, qui sait acquérir à un prix si modique, et par des moyens si faciles, un droit particulier à la miséricorde du Seigneur et à l'héritage du ciel!

Bienheureux ceux qui ont le cœur pur ; car ils verront Dieu!

L'homme impur et charnel n'est guère propre à concevoir ce qui est de l'Esprit de Dieu, suivant l'Apôtre. A plus forte raison, est-il incapable et indigne de contempler Dieu lui - même qui est la pureté par excellence.

Mais le privilége d'un cœur pur, d'un esprit chaste et dégagé des sens, est de s'élever d'avance jusqu'à Dieu, par la contemplation, et d'être destiné à voir un jour sans voile, ce Dieu amateur et rémunérateur de la pureté, qui est lui-même essentiellement

pur et trois fois saint.

Le bonheur d'une ame pure est encore d'attirer à son tour sur elle même l'attention et les regards de son Dieu, et de mériter de le voir éternellement dans le séjour de sa gloire: Ipsi Deum videbunt.

Bienheureux les esprits pacifiques; car ile

seront appelés enfans de Dieu!

L'homme qui aime la paix et qui est ami de ses semblables, est une belle image de Dieu qui est essentiellement bon. Or, quoi de plus beau, M. F.? Ajoutons qu'un homme de ce caractère, est ami de son propre bonheur, parce qu'il se procure à lui-même la tranquillité de l'ame, la satisfaction du cœur, la confiance de ses concitoyens, la bienveillance de ses égaux, et la faveur de ses supérieurs. En pacifiant les esprits, en réunissant les cœurs, il se montre vraiment l'enfant de Dieu, son Père céleste, qui est le Dieu de la paix, l'ame de la charité, le lien de la société et de la concorde entre les hommes.

Heureux ceux qui souffrent persecution pour la justice; car le Royaume des cieux

leur appartient!

En des momens de ferveur, on envie le bonheur et la gloire des Martyrs, on voudroit bien mourir aussi pour la défense de la Foi, afin de s'assurer le Royaume des cieux. Mais dans la pratique, nous sommes timides et làches pour les intérêts de la Religion; esclaves de la politique et du respect humain, de la souffrance et de la douleur.

Cependant le Fils de Dieu nous déclare que ceux qui sont persécutés et qui souffrent pour la justice avec patience, avec courage, avec religion, sont les vrais heureux; parce qu'ils le seront éternellement, et qu'après le combat, le Royaume des cieux leur sera donné à titre de conquête: Ipsorum est regnum cœlorum.

Maintenant, M. F., examinons-nous de-vant Dieu, et jugeons-nous sur ces oracles sortis de la bouche de son Fils. Nous serontils favorables, et avons-nous effectivement tous ces caractères de béatitude, toutes ces marques heureuses de prédestination? Si elles ne sont pas en nous, et si nous ne travaillons pas à les acquérir, tremblons; nous sommes réprouvés. Mais au contraire, si nous sommes véritablement détachés et pauvres d'esprit; si nous sommes doux et patiens, si nous sommes dans le deuil et la componction de la pénitence; si nous sommes affamés et altérés de la justice; si nous sommes compatissans et miséricordieux; si nous sommes purs d'esprit et de cœur; si nous sommes pacifiques et modérés; si nous sommes dans la souffrance pour la justice et avec un esprit de religion; en ce cas, nous sommes heureux selon Dieu, et nous avons grand sujet de nous réjouir en lui, parce qu'une récom-pense abondante nous est réservée dans les cieux, nous dit le Sauveur: Gaudete et exultate, quoniam merces vestra copiosa est in cœlis.

Après avoir ainsi tracé le tableau des vraies

vraies béatitudes, le Fils de Dieu nous donne des règles de conduite pour les dissérentes circonstances de la vie. Ecoutons-les avec un redoublement d'attention.

Le Sauveur du monde s'adressant d'abord

à ses Apôtres, leur dit :

" Vous êtes le sel de la terre : vous êtes la lumière du monde. Que votre lumière

» luise donc devant les hommes, afin que

voyant vos bonnes œuvres, ils rendent gleire à votre Père céleste. Celui-là sera

» gloire à votre Père céleste. Celui-là sera » grand dans le Royaume des cieux , qui

» aura pratiqué la vertu, et qui l'aura en-

» seignée aux autres. »

Priez Dieu, M. F., que nous remplissions fidèlement toutes nos obligations; que nous soyons vraiment pour vous la lumière qui vous éclaire, et qui vous édifie; le sel incorruptible qui vous préserve du péché, qui nous en préserve nous-mêmes au milieu de tant de dangers et de corruption. Nos obligations sont plus grandes que les vôtres, nous avons donc besoin d'une plus grande grâce; ah! ne cessez pas de la demander pour vos Pasteurs.

Ensuite J. C. parlant pour toutes les conditions généralement, en enchérissant sur les préceptes de l'ancienne Loi: "Vous avez appris, continue-t-il, qu'il a été défendu aux, anciens de se rendre coupables d'homicide. Mais moi je vous dis, bien plus, que qui-conque entre seulement en colère contre son

TOME II.

frère, en sera repris et châtié au jugement de Dieu. Celui qui de plus offensera un autre par quelque parole d'émotion et de mépris, en subira la peine au Tribunal du souverain Juge. Et si quelqu'un vient jusqu'à traiter son prochain de fou et d'insensé par un esprit d'insulte et d'outrage, il sera condamné au supplice du feu. Si donc, lorsque vous présentez votre offrande à l'autel, vous vous souvenez que votre frère a quelque grief et quelque peine contre vous, laissez là votre don devant l'autel, et allez vous réconciher avec lui. Après quoi vous reviendrez faire votre offrande, afin qu'elle soit agréable aux veux du Seigneur.» yeux du Seigneur.»

Il a été dit aux anciens : « Vous ne commettrez point d'adultère. Mais moi , j'ajoute, mettrez point d'adultère. Mais moi, j'ajoute, que quiconque aura seulement regardé uns temme avec un mauvais désir sur elle, a déjà commis l'adultère dans son cœur, et qu'il en est réputé coupable devant Dieu. Retranchez donc, éloignez de vous tout ce qui vous seroit une occasion de chute, et faites - en le sacrifice, quoi qu'il vous en puisse coûter; fût-ce votre œil, arrachez-le plutêt : si c'est votre main droite, coupez-la: plutôt; si c'est votre main droite, coupez-la; il vaut mieux pour vous, perdre un de vos membres pour vous sauver, que d'être précipité tout entier dans l'enfer.

"Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens: Vous ne vous parjurerez point; mais vous vous acquitterez envers le Seigneur des juremens que vous aurez faits. Et moi, je vous défends même d'en faire inutilement

Je veux que vous ne juriez en aucune sorte; ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu; ni par la terre, parce que c'est comme son marche-pied, ni par quoi que ce soit. Mais contentez-vous, dans l'usage et le commerce de la vie, de dire simplement avec vérité, droiture et candeur: Cela est; la chose est ainsi; ou bien: Non, cela n'est pas; car ce qui est de plus vient du mal.

" Vous savez aussi cette ancienne maxime de la Loi, passée en proverbe, œil pour œil, dent pour dent; c'est-à-dire, vengeance égale à l'injure, traitément pareil dans la punition. Et moi, je vous exhorte à souffrir quand on vous maltraite, non-seulement sans aucun ressentiment vindicatif, mais même sans résistance. Si quelqu'un vous frappe sur la joue droite , présentez-lui encore la gauche. Et si l'on veut plaider contre vous pour vous prendre votre robe, donnez aussi votre manteau, plutôt que d'avoir des contestations, des querelles, des procès, qui altèrent la charité. Aimez sincèrement vos ennemis mème; faites du bien à ceux qui vous haïssent; priez pour ceux qui vous persécutent et qui vous calomnient, afin que vous soyez les dignes enfans et les imitateurs de votre Père céleste, qui fait lever son soleil sur les méchans comme sur les bons.

» Gardez - vous encore de faire le bien devant les hommes, pour en être vus et estimés. Mais lorsque vous donnerez l'aumône, que votre main gauche même ne sache pas ce que fait votre droite; et votre

Digitized by Google

Père céleste, qui voit ce qui se passe dans le secret, vous en rendra la récompense. Evitez pareillement la vaine gloire dans vos jeunes, et la cupidité dans vos désirs, en ne cherchant point à thésauriser sur la terre, où les biens de ce monde sont sujets au dépérissement et peuvent vous être enlevés. Amassez-vous plutôt des trésors durables de bonnes œuvres et de mérites pour le Ciel; car où est votre trésor, là est aussi votre cœur. Ce cœur fait pour Dieu, ne peut être attaché à son service, et en même temps dominé par l'amour des richesses. On ne sauroit servir deux maîtres à la fois. sauroit servir deux maîtres à la fois.

sauroit servir deux maîtres à la fois.

"C'est pourquoi je vous avertis de ne point substituer un esprit d'avarice à la confiance en Dieu, et de ne point trop vous inquiéter pour les besoins de la vie présente, où vous trouverez de quoi manger et vous vêtir. Votre Père qui est dans les cieux sait que vous avez besoin de toutes ces choses. N'est-ce pas lui qui nourrit les oiseaux? N'est-ce pas lui qui donne une si riche parure à l'herbe des champs? Combien aurat-il plus soin de vous, qui valez beaucoup mieux! Cherchez donc par préférence le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses nécessaires à votre conservation, à votre subsistance, à votre entretien, vous seront données de surcroît."

Mais en même temps, M. F., il est bien fuste aussi que l'homme à son tour serve son Dieu, son bienfaiteur. C'est pourquoi J. C, nous comparant à des arbres fruitiers,

qui doivent rendre au cultivateur et servir à l'utilité de leur maître: « Tout arbre, ditil, qui ne porte point de bons fruits, sera coupé et mis au feu. » Or, pour porter des fruits méritoires de la vie éternelle, il ne suffira pas d'être religieux en paroles et en sentimens vides de bonnes œuvres. « Tous ceux, a dit le Sauveur, qui me disent: Seigneur, Seigneur, ne seront point admis pour cela dans le Royaume des Cieux; mais celuilà seulement y entrera, qui fait la volonté de mon Père. »

Abrégeons, M. F., ce détail d'instructions, dont on peut réduire, pour ce qui nous regarde, la substance et le précis à cette belle sentence du Fils de Dieu: « Soyez donc, vous autres, parfaits, comme votre Père cé-

leste est parfait lui-même.,

O morale admirable, tout à la fois simple et sublime! Quoi de plus vrai, de plus sensible, de plus conforme aux principes de la saine raison, à la rectitude des mœurs, à la perfection de l'humanité, que cette doctrine et ce langage du Sauveur? Ah! quelle forte et vive impression ne dut pas laisser dans les esprits et dans les cœurs, un discours si frappant, précédé et suivi, confirmé par les miracles! Les autres docteurs ontils jamais enseigné avec cette autorité, avec cette lumière, avec cette dignité? Un tel Législateur ne peut être que l'envoyé de Dieu.

Aussi est - il remarqué dans l'Evangile, qu'après ce fameux Sermon sur la montagne,

le peuple qui l'écoutoit, en demeura dans l'admiration. Sans doute, M.F., que vous en avez senti pareillement la force convaincante et la vérité lumineuse. Mais, en admirant avec eux toutes ces excellentes leçons du Sauveur, prenez garde qu'elles ne servent bien peu au grand ouvrage de votre salut, si vous négligez d'en faire la règle de vos mœurs. C'est la réflexion judicieuse par laquelle notre divin Maître á terminé lui-même son discours. Il nous déclare que celui qui observe ses commandemens, aura la vie éternelle pour récompense; mais qu'il punira d'un supplice affreux celui qui les aura violés : qu'il faut donc s'attacher uniquement à lui et mépriser les avantages de la vie présente. Car, que sert-il à un homme de gagner tout l'univers, s'il vient à perdre son ame pour l'éternité?

O Jésus! quelle est admirable la Loi sainte que vous avez enseignée aux hommes! que la morale en est pure et élevée au-dessus des sens! Plus on l'étudie, plus on y découvre de raison, d'équité et de sagesse. Elle remédie à tous nos maux, elle guérit toutesnos misères, elle nous apprend en quoi consiste notre vrai bonheur, et elle nous montre la route qui y conduit. Qu'on est heureux, ô mon Dieu! quand on y conforme sa conduite! toutes les passions sont réprimées; toutes les vertus sont pratiquées; une paix délicieuse règne dans le cœur d'un vrai Chrétien; l'espérance d'une vie éternelle le remplit d'une joie vive et pure: les plaisirs qu'il

goûte, ne laissent point de remords après eux; les maux qu'il éprouve cessent d'être des maux, parce que l'onction de votre grâce en adoucit l'amertume, en affoiblit le sentiment. Faites, ò mon Dieu! que je la médite sans cesse, cette divine Loi, que je la goûte et surtout que je la pratique avec fidélité.

Ainsi soit-il.

## PRIÈRE DE JÉSUS-CHRIST.

#### L'ORAISON DOMINICALE.

Domine, doce nos orare. Seigneur, apprenez nous a prier. S. Luc, 11.

Qui pouvoit, en effet, mieux nous l'apprendre que ce divin Maître, qui connoissoit si parfaitement l'esprit du véritable culte et les devoirs de la Religion, la nécessité de la prière et sa vertu, les besoins de l'homme et le cœur de Dieu; qui prioit lui-même avec tant de ferveur dans la solitude et sur les montagnes, où il passoit les nuits en oraison, dans la méditation et le goût des choses divines; qui se préparoit de cette sorte, par un saint commerce avec le Ciel, à converser sur la terre, à prêcher la parole de Dieu, à obtenir les miracles, et à les opérer?

Mais ce grand modèle des Chrétiens ne s'est pas contenté de nous donner l'exemple de la prière, il a voulu nous en laisser encore une excellente méthode, propre à tous les états et à tous les âges. C'est, M. F., l'Oraison Dominicale, qui est un des plus précieux fruits de sa mission. Faisons - en aujourd'hui l'objet de notre instruction et de notre vénération tout ensemble.

La prière est une élévation de l'ame, un sentiment du cœur, un désir intéressé, que la langue et l'esprit présentent de concert au trône de Dieu; c'est un saint entretien de la créature avec son Auteur; d'un serviteur avec son maître; d'un enfant avec son père, auquel il expose avec confiance ses besoins et ses demandes. C'est un religieux tribut d'hommages et de dépendance, que la terre rend au Ciel; une partie essentielle du culte de la Divinité, et un excellent moyen de sanctification pour l'homme.

L'usage de la prière est fréquent et quotidien, parce que nos besoins sont continuels et dépendans de Dieu, souverain dispensateur de toutes les grâces et de tous les

biens.

La vertu de la prière est grande, et ses fruits sont abondans, salutaires, consolans,

quand elle est bien faite.

Mais beaucoup de gens prient mal : peu savent le bien faire. J. C. a daigné nous l'apprendre. Ecoutons notre Maître : il va nous dire, M. F., ce que nous devons demander au Seigneur dans cette formule de prière, que vous récitez d'après lui tous les jours,

peut-être sans l'entendre. C'est donc à moi de vous en donner l'intelligence, et à vous, de savoir du moins ce que vous dites à Dieu, et ce que vous lui demandez.

Chacune des demandes de l'Oraison Do-

minicale est un exercice d'amour.

Notre Père ! Dès ce premier mot le cœur se fond en amour. Notre Père! ô nom plein de douceur et de charmes! quel amour, quelle reconnoissance, quelle confiance ne doit-il pas exciter dans notre cœur! Dieu est notre père par la création, puisqu'il nous a donné la vie et qu'il nous a formés à son image. Mais il l'est plus encore par la régénération, puisque dans le Baptême il nous a adoptés en J. C. pour ses enfans, et c'est surtout par cette divine adoption que nous avons droit de l'appeler notre Père : c'est la un privilége spécial de la Loi de grâce. Dans l'Ancien Testament, il se faisoit invoquer sous les noms imposans de Seigneur Dieu, Dominateur du ciel et de la terre, de Dieu des armées, de Dieu grand, fort et terrible. Mais, pour ce tendré et doux nom de Père, il étoit réservé particulièrement pour nous. Quelle faveur, M. F. ! Aimons donc un tel Père. Accoutumons-nous à envisager dans la prière le Seigneur, sous cette intéressante qualité de Père essentiellement bon, et réconcilié avec nous par J. C., pour lui parler avec une libre effusion de cœur et avec un amour filial. C'est J. C. qui nous l'ordonne. Disons donc mille et mille fois: Notre Père, notre Père.

Parce que vous étes enfans dit S. Paul, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'esprit de son Fils qui crie: Mon Père, mon Père! C'est donc l'Esprit-Saint qui forme en nous ce cri intime, par lequel nous recourons à Dieu, comme à notre Père. Pourquoi l'Apôtre l'appelle-t-il un cri? M. F., un grand besoin fait crier: un enfant ne crie que lorsqu'il souffre, ou qu'il a besoin. Mais à qui crie-t-il dans son besoin? à son père, à sa mère. Crions donc à Dieu notre Père, car nos besoins sont extrêmes. Hélas! notre foiblesse est si grande! nous tombons à chaque pas; le péché nous gagne; le plaisir des sens nous entraîne. Crions donc avec ardeur, et que tous nos os crient: O Dieu qui êtes notre Père!

Notre Père qui étes dans les cieux. Pourquoi J. C. nous avertit-il de lui adresser nos vœux au ciel, puisqu'il remplit l'univers, et qu'il est toujours présent au milieu de nous? C'est, M. F., parce que le ciel est le trône de sa gloire et le séjour de sa magnificence, où il semble habiter plus particulièrement, en ce qu'il y manifeste davantage sa présence et ses grandeurs. C'est encore, parce qu'en priant, notre cœur doit s'élever au-dessus de la terre, et porter ses regards, ses affections, ses désirs vers le ciel où il règne, et où nous aspirons.

Le Saint-Esprit nous rend témoignage, dit l'Apôtre, que nous sommes enfans de Dieu. Que si nous sommes les enfans de Dieu, ajoute l'Apôtre, nous sommes aussi ses héritiers et les cohéritiers de J. C. Oh! M. F., quelle gloire, quel privilége, quel bonheur! nous aurons donc le même héritage, le même royaume que J. C.; nous serons assis sur son trône, nous aurons part à sa gloire, nous serons heureux en lui, par lui, avec lui. Et c'est pour cela que nous crions: Notre Père qui étes dans les cieux, afin de bien concevoir où il nous appelle. Qui pourroit ne pas désirer ce bel héritage? Mais Dieu ne le donne qu'à ccux qui l'aiment.

Or, le premier objet de l'amour chrétien et de ses désirs, doit être que le nom du Seigneur soit sanctifié; c'est-à-dire, que le vrai Dieu soit connu, adoré, béni, honoré, servi, glorifié en nous et par nous, dans son

Eglise et par toute la terre.

Que votre nom soit sanctifié. Il est fort juste, en effet, que les intérêts de Dieu aient d'abord la préférence sur les nôtres. Cependant, M. F., loin d'être animés dans la prière, de ce beau zèle pour Dieu, pour sa religion, pour son culte, y pensons-nous seulement, et méritons-nous qu'il s'intéresse à notre bonheur, tandis que nous nous intéressons si peu à sa gloire?

téressons si peu à sa gloire?

Que votre règne arrive! Peut-être n'avezvous jamais bien compris, M. F., le sens de ces belles paroles. En voici l'interprétation

selon S. Jérôme.

Demander à Dieu que son règne arrive, c'est désirer que sa Loi, que son culte, que sa Religion règnent sur la terre, à la place

de l'idolatrie, de l'hérésie, de l'impiété et du vice.

Demander à Dieu que son règne arrive, c'est désirer que sa grâce et son amour règnent en nous et sur nous, sur notre esprit et sur notre cœur; sur nos sentimens, sur notre conduite, sur nos œuvres, sur nos vertus.

Demander à Dieu que son règne arrive, c'est désirer qu'il nous fasse part de son royaume céleste, au temps marqué par sa providence; et ce doit être le plus vif de nos désirs. Pour cette vie, elle ne doit point être aimée, mais seulement supportée, dit S. Augustin: Non amanda, sed toleranda. Car c'est ici le lieu de pélerinage, le lieu d'exil, le lieu de gémissement et de pleurs. Aussi, le vrai chrétien se regarde sur la terre comme dans une prison; il soupire après sa véritable patrie; il lève souvent les yeux vers le ciel, où est le séjour de la paix, où son héritage l'attend, où J. C. doit le faire régner éternellement avec lui.

Cherchons donc d'abord le royaume de Dieu et sa justice, comme nous l'enseigne l'Evangile; et après cela les autres biens ne nous seront point refusés. C'est en effet ce sentiment d'une ame éprise du désir des biens spirituels, et sensible aux intérêts de Dieu et de sa Religion, qui dispose son cœur paternel à la combler de ses bienfaits; qui attire sur elle, dans la prière, les regards de Dieu et ses complaisances, ses lumières,

ses consolations et ses faveurs.

Mais je vous le demande, M. F., qui de nous désire vraiment le règne de Dieu? Qui de nous dit de bon cœur : Que votre règne arrive ? C'est cependant à quoi nous préparoit cette parole : Notre Père qui êtes dans les cieux. Car c'est le ciel qui est notre maison; le ciel est notre demeure, puisque c'est là qu'est la demeure de noire Père. Hélas! ce qui étouffe en nous ce désir qui devroit être si naturel aux Chrétiens, c'est que nous aimons le monde, ses biens, ses honneurs, ses plaisirs. Insensés que nous sommes, nous aimons cette vie pleine de maux, et ce qui est pis, pleine de péchés, le plus grand de tous les maux. O aveuglement! o stupidité! Rompons ces liens, M. F., et disons:

Que votre volonté soit faite. Voilà le vrai et parfait exercice de l'amour, conformer sa volonté à celle de Dieu. Or, nous lui demandons ici trois choses. 1.º Nous désirons que ses desseins s'accomplissent sur la terre, dans les événemens généraux du monde, et dans les événemens particuliers qui nous concernent, avec acquiescement et soumission à sa sainte volonté; avec un consentement intérieur et sincère à tout ce qu'il lui plaira faire de nous, et en ordonner pour la prospérité ou pour l'adversité, pour la santé ou pour la maladie, pour la vie ou pour la mort.

Nous demandons encore à Dieu la grâce de faire nous-mêmes sa volonté sainte, de la connoître, de lui obéir, d'y conformer en toutes choses notre propre volonté, nos sentimens, nos désirs, nos projets, nos actions, notre conduite.

Enfin, par ces paroles nous témoignons à Dieu être tout disposés à l'accomplir, cette divine volonté, et à la faire, s'il se peut, aussi ponctuellement et avec autant de ferveur sur la terre, que la font dans le ciel, les Anges qui sont toujours prêts à recevoir ses ordres avec joie et à les exécuter avec fidélité.

Mais que dis-je, M. F., n'est-ce pas plutôt la volonté de Dieu que nous désirons assujettir à la nôtre? Nous voulons qu'il nous exauce selon nos goûts, selon nos projets, selon nos vues, souvent fort opposées aux siennes. Je sais bien qu'il ne nous est pas défendu de lui dire, dans l'affliction et l'épreuve, comme J. C. : O mon Père, détournez de moi, s'il est possible, ce calice d'amertume que votre main me présente. Mais il faut ajouter aussi comme J. C., et avec la même sincérité: Cependant, Seigneur, que votre adorable volonté soit accomplie plutôt que la mienne. O notre Père qui êtes dans les cieux, on vous y aime, et c'est pourquoi on y fait son bonheur de votre volonté. Que ce qui se fait dans le ciel, se fasse donc aussi sur la terre. Que votre volonté soit faite sur la terre comme dans le ciel.

Ces trois premières demandes se rapportent à Dieu. Voyons maintenant les quatre autres qui nous regardent nous-mêmes. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Il est donc permis de demander à Dieu les biens temporels de la vie présente; mais ce doit être avec une entière dépendance, et sans cupidité ni ambition. Aussi, J. C. nous exhorte ici à demander au Père céleste, non point l'inutile et le superflu, mais purement et simplement le pain nécessaire pour notre subsistance: ce qui renferme les autres besoins.

J. C. nous apprend encore à ne demander expressément que notre pain ou notre sub-sistance de chaque jour, et à la demander tous les jours, c'est-à-dire, à mettre notre confiance aux soins paternels du Seigneur, et à lui témoigner cette confiance chaque jour de notre vie; à ne point accumuler avidement des biens et des richesses pour un avenir incertain, par défiance, par inquiétude, par avarice, par trop d'attache-ment à la terre et à ses biens. Voilà pour notre corps. Nous avons aussi une ame qui a besoin d'une nourriture qui lui convienne, et c'est cette nourriture spirituelle que nous demandons par ces paroles: Donnez - nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Or, la nourriture de notre ame, c'est la parole de Dieu, c'est la grâce, c'est la divine Eucharistie. Sans la parole de Dieu, nous restons dans l'ignorance; sans sa grace, nous ne pouvons rien faire de bien; sans la divine Eucharistie, notre ame languit et meurt.

O Dieu notre Père! donnez-nous-le ce pain spirituel de votre parole; donnez-nousle ce pain céleste de votre grâce; donneznous-le ce pain des Anges, qui est votre chair adorable. Donnez-nous-le aujourd'hui; donnez-nous-le tous les jours. Eh! que ne sommes-nous dignes de le recevoir toutes les fois que nous assistons au divin sacrifice! La table est prête, mais les convives manquent; vous les appelez, divin Jésus! et personne presque ne se présente. Le plus grand nombre n'a que du dégoût pour cette manne délicieuse. Cela est-il croyable?

Ah! M. F., désirons donc la sainte Communion; désirons la avec ardeur, avec avidité. Vivons si chrétiennement, que nous puissions la recevoir souvent. Ceux qui ont faim et soif de la justice, je veux dire de leur salut, le désirent, ce pain céleste: car il est la source de toutes les graces; et le parfait exercice de l'amour est de désirer sans cesse de s'unir à J. C. dans le sacrement de son amour.

Pardonnez-nous nos offenses. Nous prions ici le Père céleste de nous pardonner nos péchés; et nous avons grand intérêt de le mériter. Mais si nous conservons en même temps l'attachement au péché, l'habitude du vice; si nous ne présentons à Dieu un cœur contrit, humilié, converti, coinment nous accordera-t-il ce pardon?

O notre Père l'pardonnez nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Qu'il est admirable, M. F., que Dieu fasse dépendre le pardon que nous attendons de lui, de celui qu'il nous ordonne d'accorder à ceux qui nous ont offensés! Non content d'avoir partout inculqué cette obligation, il nous la met à nous-mêmes à la bouche dans cette prière journalière, afin que si nous manquons à pardonner, il nous dise, comme à ce mauvais serviteur de l'Evangile: Jete juge par ta propre bouche, méchant serviteur: tu m'as demandé pardon, à condition de pardonner. Lorsque tu as refusé de pardonner à ton frère, tu as prononcé ta sentence. Va-t-en au lieu de supplice, dans cette prison éternelle, où il n'y a plus ni pardon, ni miséricorde.

O vous, qui refusez de pardonner, de vous réconcilier; vous qui conservez de l'aigreur, du ressentiment contre qui que ce soit, pensez donc à ce que vous faites, quand vous récitez cette divine prière; lorsque vous dites: Notre Père, pardonnez-nous comme nous

pardonnons.

Et ne nous laissez pas succomber à la tentation. J. G. nous fait souvenir ici des piéges, des périls qui nous environnent de toutes parts; et en même temps de notre fragilité, de notre foiblesse, du besoin que nous avons qu'au milieu de tant d'écueils, la main de Dieu nous conduise, nous protége et nous défende. Hélas! d'une part, le démon tourne autour de nous, dit St. Pierre, comme un lion rugissant, cherchant à dévorer sa proie. D'autre part, chacun de nous, dit S. Jacques, est tenté par sa propre concupiscence qui l'attire et qui l'emporte. Voilà la grande tentation, et le démon même ne nous peut prendre que par celle-là. Quelle est donc notre foiblesse, puisque nous sommes nous-mêmes nos plus grands ennemis! et nous ne craignons pas! et nous dormons! et nous ne concevons pas la nécessité de prier!

Le Sauveur nous avertit donc ici de prier Dieu qu'il nous préserve des dangers de la tentation, de l'occasion prochaine du péché, de la contagion du siècle ; des embûches et des attaques de Satan et du charme séducteur de nos passions. Si cependant il plaisoit à Dieu de mettre notre fidélité à l'épreuve, et de l'exercer par les tentations involontaires, il faut avoir intention pour lors de lui demander, ou qu'il nous en délivre, ou qu'il affermisse notre Foi, qu'il nous fortifie par sa grâce et qu'il nous rende victorieux des ennemis de notre salut. Souvenons-nous . M. F., que c'est par les armes spirituelles de l'oraison, du jeune et de la parole de Dieu, que J. C. s'est préparé dans le désert au combat, où il a confondu, repoussé et vaincu le tentateur.

Mais délivrez - nous du mal. Il y a des maux de différentes espèces. Le plus grand dans cette vie est le péché, qui nous sépare de Dieu et nous rend l'objet de sa haine. Ainsi, il faut demander d'abord à Dieu de nous préserver sur toutes choses du malheur de l'offenser, de perdre sa grâce, d'encourir son indignation et sa haine, et d'être surpris par une mort subite et imprévue.

Le plus grand de tous lès manx pour l'autre vie, est la damnation, mal souverain, mal irréparable, mal éternel. C'est dans cet abime de maux, c'est dans cette fatale éternité qu'il n'y aura plus de rédemption à espérer, plus de salut à demander; mais des seux, des tourmens incompréhensibles à souffrir, et à souffrir éternellement. Avec quelle ardeur, M. F., avec quelle persévérance ne devons-nous donc pas demander à Dieu d'être garantis de ce mal affreux! Ah! prions-le sans cesse de ne pas permettre que nous ayons le malheur de le perdre et d'en être séparés à jamais ; d'être associés pour toujours aux réprouvés et aux démons, de brûler et souffrir éternellement dans l'enfer.

Enfin, il est dans la vie présente bien des accidens, des afflictions temporelles et des maux fréquens de toute espèce, dont nous pouvons désirer chrétiennement d'être délivrés. Mais demandons-le avec autant de soumission que de confiance, et seulement afin que nous puissions servir le Seigneur notre Dieu avec plus de tranquillité, de douceur, de reconnoissance et d'amour.

Si Dieu voit dans nos prières ces sentimens chrétiens, ces dispositions religieuses et conformes à ses intentions, espérons pour lors qu'il ne nous abandonnera pas dans la tribulation, et qu'il viendra à notre secours. Ainsi, Suzanne calomniée, Daniel dans la fosse aux lions, et les enfans de la fournaise, n'invoquèrent pas en vain le souverain protecteur de l'innocence et de la vertu. Il fut

leur libérateur, et ils devinrent les instru-

mens de sa gloire.

Puissent, M. F., son secours et sa grâce nous venir aussi du Ciel par le moyen de cette excellente oraison que le Seigneur Jésus nous a enseignée, et qui est, comme vous le voyez, de toutes les prières ordinaires et journalières, la plus étendue et la plus complète dans sa brièveté, la plus conforme à tous nos besoins dans son objet, et la plus efficace dans ses fruits. Mais c'est quand elle est bien faite, et dans le même esprit que Jésus-Christ l'a dictée. Car le mérite et la vertu de la prière, comme il l'observoit à ses Disciples, ne consistent pas dans la multitude et le son des paroles, mais dans son rapport avec Dieu et avec nous-mêmes, dans le recueillement et l'attention de l'esprit, dans l'ardeur des sentimens, dans la vivacité de la Foi, dans la ferveur de l'espérance, dans le cri intérieur de l'ame, dans l'expression animée de la confiance et de l'amour. Enfin. M. F.. souvenons - nous qu'en récitant cette sainte Oraison dominicale, nous devons avoir en vue les besoins de tous nos frères, comme les nôtres propres. Car ce n'est pas à mon Père, mais à notre Père que je parle: ce n'est pas pour moi seul, mais pour tous mes frères que je sollicite l'avénement de son royaume. Le pain, soit spirituel, soit matériel, doit être partagé entre nons, comme il l'est dans les familles les plus nombreuses.

Je commence par excuser les foiblesses de mes semblables, et leur pardonner leurs fautes à mon égard, pour avoir droit de solliciter la même indulgence; et la tentation que je redoute, et les afflictions spirituelles et corporelles qui me menaçent, sont des maux communs, que je dois craindre pour le prochair comme pour moi, et j'en dois solliciter pour lui la délivrance avec le même empressement que je le fais pour moi-même.

Que ce soient donc là nos dispositions, lorsque nous récitons la prière du Seigneur. Redoublons de ferveur, surtout lorsque nous la récitons avec l'Eglise notre Mère, au saint sacrifice de la Messe. Qu'elle soit aussi en notre particulier notre prière ordinaire, notre prière quotidienne. Ne nous lassons point de la répéter et de l'offrir à Dieu, puisque notre divin Maître nous apprend encore qu'une grande partie de l'efficacité de la prière vient de sa persévérance. C'est ainsi qu'elle sera pour nous une source abondante de grâces et de bénédictions temporelles, spirituelles et éternelles. Je vous le souhaite au nom du Père, etc.

## PARABOLES DE JÉSUS - CHRIST.

# CARACTÈRE DE JÉSUS DANS LES PARABOLES DU BON PASTEUR

### ET DE L'ENFANT PRODICUE.

Docebat eos in parabolis multa. Jésus leur enseignoit beaucoup de choses en paraboles. S. Marc, 4.

La parabole est une comparaison, une similitude, une figure empruntée de la nature, ou des usages ordinaires de la vie, ou de quelque histoire feinte et vraisemblable, qui donne à entendre, sous des images étrangères, quelque vérité intéressante. Ce genre d'instruction est tout-à-fait ingénieux, réveille l'attention, pique la curiosité, imprime et rappelle agréablement les leçons sèches et austères par elles-mêmes. C'étoit le goût particulier des Juiss: et ce fut pour se conformer à leur génie, que le Messie employoit volontiers ces sortes de similitudes.

M. F., ces paraboles ont été faités aussi pour nous. Ecoutons donc aujourd'hui notre divin Maître dans celle du bon Pasteur, et dans celle de l'Enfant prodigue, qui a tant de fois attendri les bons cœurs, consolé les pénitens, encouragé les pécheurs à revenir à Dieu avec humilité et confiance. C'est un tableau bien frappant des égaremens, de la misère, de la conversion d'une ame pécheresse; et en même temps de la miséricorde, de l'indulgence et de la bonté de notre divin Sauveur qui s'est peint lui-même sous la figure de ce bon père.

COMME les Publicains et les pécheurs s'approchoient de Jésus pour l'entendre, les Pharisiens et les Scribes murmuroient en disant : Cet homme reçoit les pécheurs et mange avec eux : là-dessus il leur dit cette

parabole.

"Qui de vous, ayant cent brebis, s'il vient
a en perdre une, ne laisse pas les quatrevingt dix-neuf autres dans le désert, pour
chercher celle qui est perdue, jusqu'à ce
qu'il l'ait trouvée? Quand il l'a trouvée,
il la met sur ses épaules avec joie, et dès
qu'il est chez lui, il assemble ses amis et
ses voisins, et leur dit: Réjouissez-vous
avec moi, parce que j'ai trouvé ma brebis qui étoit perdue. Je vous dis qu'il y
aura de même plus de joie dans le ciel
pour un seul pécheur qui fait pénitence,
que pour quatre-vingt dix-neuf justes qui
n'ont pas besoin de pénitence."

Quelle bonté! quelle tendresse dans J.C., M. F.! Pouvoit-il nous marquer sous une figure plus sensible, la compassion qu'il a du pécheur qui s'égare, l'empressement qu'il a de le ramener, la joie qu'il ressent quand il en triomphe par sa grâce? Ce bon pasteur s'aperçoit qu'une de ses brebis s'est égarée,

aussitôt il se met à courir après elle; il court à travers les ronces et les épines; il court sans s'arrêter, jusqu'à ce qu'il l'ait trouvée; et quand il a eu le bonheur de la retrouver, loin de la maltraiter, il la charge sur ses épaules, il la ramène comme en triomphe au bercail, il s'estime heureux de l'avoir retrouvée.

Tels sont, M. F., ses tendres sentimens à l'égard du pécheur qui revient à lui par la pénitence : comme il l'a recherché avec empressement, il le reçoit avec bonté, il en témoigne sa joie; il veut que tous les Anges prennent part à ses sentimens. Ce n'est qu'un pauvre pécheur qui revient à lui, et on diroit que c'est un nouveau royaume qu'il a acquis : il veut que tout le ciel en témoigne son alégresse, en fasse une espèce de fête pour célébrer cet heureux retour. Bonté de Dieu, que vous êtes grande envers nous! Miséricorde de Dieu, que vous êtes ineffable envers les pécheurs pénitens! La brebis pouvoit se perdre elle-même par ses égaremens; mais elle ne pouvoit se retrouver si vous ne l'aviez recherchée.

Pécheur, mon frère, reconnoissez votre portrait dans cette brebis égarée. Hélas! combien de fois ne vous êtes-vous pas éloigné de lui! Combien de fois n'avez-vous pas quitté son bereail pour courir dans les sentiers de l'iniquité! Et une fois éloigné de lui, dans quels égaremens nouveaux n'avez - vous pas donué! vous laissant entraîner par vos malheureuses passions, vous laissant séduire

par un monde trompeur, tombant de crime en crime, d'abime en abime, et allant en aveugle vous précipiter dans le comble de tous les malheurs.

tous les malheurs.

Ah! si le bon Pasteur n'avoit pas eu pitié de vous; s'il n'avoit pas couru après vous, n'auriez-vous pas été malheureusement dévoré par les loups? Ne seriez-vous pas devenu la triste victime de vos passions? Cependant dans le fort même de vos égaremens, avec quel empressement ne vous a-til pas recherché, avec quelle patience ne vous a-til pas attendu? Quand enfin vous avez pensé à revenir à lui, avec quelle bonté ne vous a-til pas reçu? jusqu'à vous combler de nouvelles grâces, jusqu'à vous faire goûter des consolations ineffables dans votre retour, jusqu'à vous faire regarder le jeur de votre conversion comme le plus heureux de vos jours. Encore une fois, mon Dieu, que vous êtes ineffable dans les effusions de votre miséricorde! Et ne serois-je pas un monstre d'ingratitude, si jamais je venois à m'éloigner de vous, et à contrister de nouveau votre cœur? veau votre cœur?

Mais enfin, d'où peut venir cette grande joie que cause dans le ciel la conversion d'un pécheur? joie que le Sauveur lui-même dit être plus grande que celle que donne la persévérance des quatre-vingt dix-neuf justes qui ne se sont jamais écartés de la voie du salut. Est-ce donc que la brebis revenue au bercail est plus chère pour s'être long-temps égarée? Est-ce que le pécheur pénitent est

TOME II.

plus digne de faveurs pour avoir mérité de sévères châtimens? Non sans doute, M. F.; mais c'est que la joie du recouvrement se mesure sur la douleur de la perte. Un juste persévérant mérite une estime constante, et cause une satisfaction toujours égale. Au contraire, un pécheur converti fait cesser des regrets, il essuie des larmes, il semble donner une joie qui paroissoit devoir être toujours éteinte. Le juste n'a point mis en peine sur son sort; on trembloit sur celui du pécheur. Quelle consolation de le voir comme ressuscité!

Ah! M. F., si nous avons eu le malheur d'affliger le bon Pasteur par notre égarement et notre fuite, procurons-lui une douce consolation par notre pénitence et notre retour. Par nos larmes, faisons tarir celles que nous lui avons fait verser. Par la componction de notre cœur, fermons la plaie que nous avons faite à son cœur. Une fois rendus heureusement au bercail, ne nous en éloignons jamais; tenons-nous y fidèlement attachés jusqu'à la mort, et ne nous exposons pas de nouveau à la fureur des loups, et par là même, à notre perte et à notre malheur.

Le Sauveur du monde ne s'est pas contenté de cette Parabole pour nous marquer sa bonté, et attirer notre confiance : il nous l'exprime encore mienx dans la Parabole de l'Enfant prodigue. Peut-être dans tout l'Evangile n'y a-t-il rien de si grand, de si touchant, de si consolant, de si propre à gagner les cœurs. C'est J. C. même qui s'y est

dépeint, qui a fait son portrait, qui a tracé ses propres sentimens. Il semble que ce Dieu Sauveur, ce bon Pasteur, ce tendre Père n'a eu rien tant à cœur que de faire connoître aux hommes, et surtout aux grands pécheurs, quelle est cette ineffable bonté, et que, de quelques grands crimes qu'ils soient coupables, ils doivent toujours revenir à Dieu avec confiance, s'ils reviennent avec fincérité. Ecoutez-la donc, M. F., cette touchante Parabole, avec tout l'intérêt qu'elle mérite.

Un enfant avoit le meilleur des pères qui ne lui laissoit manquer de rien. Il s'ennuya de rester avec lui. Pour vivre à sa liberté, et pouvoir plus facilement se livrer à ses plaisirs, il demande à ce bon père la part qui lui revenoit de son héritage, et l'ayant reçue, il s'en alla dans un pays fort éloigné. Bientôt il eut dissipé tout son bien. Se voyant réduit à la misère, il fut contraint de chercher une condition; mais il tomba sous un maître si inhumain, si barbare, qu'outre les mauvais traitemens qu'il en recevoit, il manquoit de pain, et envioit les restes des pourceaux qu'il gardoit. Triste et fidèle image d'un pécheur qui, ayant abandonné Dieu et dissipé tous les biens de la grâce, est devenu l'esclave du démon, est livré aux désirs les plus corrompus, et réduit à l'état le plus déplorable.

Dans cet excès de misère, que fait ce malheureux prodigue? il rentre d'abord en luimême. Jetant les yeux sur le misérable état où il se trouve: Hélas! dit-il que suis-je devenu? quelle vie est celle que je mène à la suite de ces vils animaux, moi qui étois si heureux dans la maison de mon père? Comment ai-je pu abandonner un père si bon, et que suis-je venu faire dans cette terre maudite?

Enquite, élevant ses pensées plus haut, il commence à désirer les biens précieux qu'il a perdus. Combien de serviteurs dans la maison de mon père ont du pain en abondance, ajoute-t-il, et je suis ici à mourir de faim! Resterai-je toujours dans cette affreuse misère? Non.

En effet, M. F., cet heureux pénitent veut à cet instant même rentrer en grâce avec son père. Il ne remet pas au lendemain; il sent que ce moment est pour lui le moment du salut : il le saisit. Laissant couler des torrens de larmes sur son visage, baissant les yeux de confusion, et n'osant plus les lever vers le ciel : Que tardé-je encore, dit-il? qui me retient? la crainte de mon père, les reproches, les châtimens que je mèrite? Ah! j'ai un père tendre et miséricordieux; il ne demande que le retour de son enfant. Je me lèverai donc : Surgam. Je vaincrai cette maudite honte qui me retient; j'irai à ce bon père : Ibo ad patrem. Je suis, il est vrai, un enfant ingrat, dénaturé; mais il est mon père : je me jetterai à ses pieds; et là, dans le sentiment d'une vive douleur, je lui dirai : Mon père, j'ai

péché contre le Ciel et devant vous; je ne suis plus digne d'être appelé votre fils. O le meilleur de tous les pères, voyez à vos pieds le plus ingrat de tous les enfans: Pater, peccavi.

Quel changement! quelle conversion! Vous faites, ô mon Dieu! surabonder la grâce où le péché avoit abondé. Ne semblet-il pas que vous vouliez être particulièrement le père des ingrats, le bienfaiteur des coupables, le Dieu des pécheurs, le conso-

lateur des pénitens!

Oui, M. F., notre Dieu est le père des miséricordes, le Dieu de toute consolation. Que l'abondance de vos péchés ne diminue donc point votre confiance: le médecin céleste aime à guérir les maux les plus désespérés; les plus grands pécheurs sont les plus dignes de sa miséricorde; et si vous êtes tombés dans les plus grands désordres, il veut faire éclater davantage en vous les richesses de sa grâce.

En effet, tandis que le prodigue pensoit à revenir à son père, ce tendre père s'occupoit du retour de son fils. Ce cher enfant, se disoit-il à lui-même en gémissant, ce cher enfant, que sera-t-il devenu? dars quel état sera-t-il réduit? Ah! mon fils, si tu savois les sentimens de mon cœur, si quel-qu'un pouvoit te dire combien tu m'es encore cher; si tu pouvois concevoir la joie que me causeroit ton retour, avec quel empressement tu reviendrois à moi!

Ce tendre père, dans l'inquiétude où il

est, jette les yeux sur le chemin par lequel son fils s'est éloigné de lui, pour voir s'il ne revient pas : il regarde, il examine.... Il voit un mendiant tout défiguré, tout défait. Seroitce mon fils? Il considère plus attentivement. Plus il examine, plus son cœur lui parle.

Ah! c'est lui, c'est lui-même! Ah! mon fils, mon cher fils! te voilà.... Et sans attendre que cet enfant confus et interdit vienne se jeter à ses genoux, il court luimême au-devant de lui; il se jette à son cou, il l'embrasse tendrement, il le serre entre ses bras, il l'arrose de ses pleurs. Sa joie lui fait verser autant de larmes, que la douleur en fait répandre à ce fils pénitent : Misericordiá motus. Son cœur peut à peine suffire à toute sa tendresse paternelle. Ses faveurs sont encore au-dessus de sa joie et de son amour; et la raison qu'il en donne est bien digne d'un si bon père : il retrouve son fils qu'il avoit perdu : il le retrouve, à la vérité, sale, hideux, déchiré; mais ce qui devroit allumer sa colère, ne réveille que son amour. Il ne voit en lui que ses malheurs, il ne voit plus ses crimes: Perierat et inventus est; il voit revivre un enfant qui étoit mort à ses yeux; il retrouve ce qu'il avoit perdu : Mortuus erat et revixit.

Image tendre et consolante de la joie que la conversion d'un récheur cause dans le ciel, et des consolations secrètes que Dieu fait sentir à une ame, dès qu'elle retourne vers lui. O clémence paternelle! à source inépuisable de honté! à miséricorde de mon Dieu! Eh! que vous revient-il donc du salut de la créature?

Ge n'est pas assez. Ge bon père rétablit son fils dans tous les droits qu'il avoit perdus; il appelle tout le monde pour prendre part à sa joie.—Vite, vite, s'écrie-t-il, qu'on apporte la robe précieuse de mon fils; qu'on le revête de ses premiers habits; qu'on lui mette l'anneau au doigt, en signe de sa réconciliation; qu'on prépare un grand festin; qu'on fasse de ce jour, un jour de réjouissance et de fête. — O tendresse! o libéralité ineffable de Dieu envers le pécheur pénitent! Ge n'est qu'une pauvre ame qui revient de son égarement; et ce Dieu de miséricorde veut que tout le ciel se réjouisse avec lui, et prenne part aux transports de son alégresse.

Pécheurs, ah! pécheurs, qui que vous puissiez être, c'est ce Dieu de bonté, c'est ce bon père qui vous invite à revenir à lui. Dans quelqu'état que vous soyez, quelques grands péchés que vous ayez commis, il vous presse de revenir à lui; pourriez-vous résister à son cœur? Jusqu'à présent, vous avez été insensibles à la crainte de ses jugemens: résisterez-vous aux motifs de tendresse? ne vous rendrez-vous pas aux motifs d'amour? votre cœur seroit-il insensible aux effusions ineffables de la miséricorde d'un Dieu, qui, tout offensé, tout outragé qu'il est, vous ouvre son cœur, daigne venir à vous, veut se réconcilier avec vous? Lui refuserez-vous la consolation de vous pardonner? Contris-

terez-vous encore son cœur, en lui refusant le votre?

Non, mon Dieu, non je ne résiste plus; je reviens enfin à vous. Dieu de bonté, Père des miséricordes, je vous le dis, et tous les pécheurs vous le disent avec moi, comme l'enfant prodigue: J'ai péché contre le Ciel et devant vous: Peccavi.

Si nous l'avons suivi dans son éloignement, nous le suivrons dans son retour. Si nous nous sommes égarés avec lui, nous gémirons, nous pleurerons, nous reviendrons avec lui. Si nous l'avons imité dans ses égaremens et dans ses excès, nous l'imiterons dans la sincérité de sa pénitence et de son retour.

Peccavi. Recevez-nous; pardonnez-nous; oubliez que nous avons été coupables; souvenez-vous que nous sommes vos enfans, l'objet de vos larmes, le prix de votre sang. Nous tâcherons, par notre fidélité, notre soumission, notre attachement inviolable à votre service, de vous dédommager des afflictions que nous vous avons causées.

Peccavi. Mais, mon Dieu, est-il vrai qu'un pécheur comme moi peut consoler votre cœur; que plus même j'ai commis de péchés, plus je suis en état de vous procurer cette joie par un sincère retour? et vous m'obligez de croire cette vérité si consolante! Ah! voilà ce qui touche mon cœur, ô mon Dieu! c'est parce que vous craignez de me perdre, que je crains de vous offenser à l'avenir; c'est le plaisir que vous aurez de

me voir converti, qui m'attire à vous. Goûtez donc le plaisir de voir un cœur contrit et humilié qui vous adore, qui vous aime, qui s'attache désormais à vous pour toujours, et qui aimeroit mieux mille fois mourir, que-

de vous abandonner jamais.

Quelle joie pour nous, mes chers Frères, si, entrant aujourd'hui dans ces sentimens, si, prenant la ferme résolution de revenir à Dieu, si, vous adressant enfin au Ministre de Jésus-Christ, pour déposer ce poids d'iniquités qui vous accable, vous venez à la Table de ce Père si tendre, manger l'Agneau sans tache, le pain des Anges dont vous êtes privés depuis si long-temps! Quelle joie, si nous pouvions dire: Mon fils était mort, et il est ressuscité : il étoit perdu, et il est retrouvé! Que de divines consolations se répandront alors dans votre ame! Les Esprits célestes solenniseront ce jour heureux; Les Saints qui sont sur la terre en béniront le Dieu des miséricordes; les pécheurs eux-mêmes admireront votre changement, et se laisseront gagner par l'exemple de votre pénitence. Ainsi réconciliés, d'abord avec Dieu par le sacrement de Pénitence, vous trouverez ensuite, dans la sainte Communion, le gage de la vie éternelle promise aux vrais pénitens.

Donnez-nous cette consolation, M. C. F.,

Donnez-nous cette consolation, M. C. F., qu'aucun de vous ne refuse plus de faire ses Pàques; que tous profitent de la grâce qui leur est offerte; que tous se reconcilient avec Dieu. O mon Dieu! exaucez

106 PARABOLE DE L'ENFANT PRODIGUE.

mes vœux, écoutez mes supplications. Répandez l'esprit de componction sur tous les pécheurs, afin que revenus de leurs égaremens, ils vous trouvent prêt à les recevoir dans le sein de votre miséricorde.

Jetez, ô bon Pasteur, jetez un regard de compassion sur ce cher troupeau. Attirez à vous toutes les brebis qui sont égarées, et fixez dans votre amour celles qui vous sont fidèles, afin que nous nous trouvions tous réunis au dernier jour dans votre bercail, dans le séjour de votre félicité et de votre gloire. Ainsi soit-il.

## DOUCEUR DE JÉSUS-CHRIST

ENVERS LES PÉCHEURS,

#### DANS LA CONVERSION DE MAGDELEINE,

Remittuntur tibi peccata tua, vade in pace. Jésus dit à la pécheresse: Vos péchés vous sont remis, allez en paix. S. Luc, 7.

Voici, M. F., un événement des plus illustres qui ait signalé la venue du Messie sur la terre, et une des preuves les plus incontestables de la vérité, de la sainteté, de la toute-puissance de sa mission. Les Prophètes l'avoient annoncé avec les traits de la douceur et de la bonté la plus attrayante. C'est avec cet aimable caractère qu'il paroît au milieu des pécheurs. Que ne pouvons-nous ici le suivre dans tout le cours de sa vie? Nous le verrions constamment occupé à sauver ce qui étoit perdu, courir après les pécheurs, les attirer à lui par sa misénicorde, leur pardonner avec indulgence-Bornons-nous à la pécheresse de l'Evangile, l'illustre Magdeleine.

Au souvenir de cette Histoire touchante quel fonds de morale et de réflexion se présente à l'esprit! Quel sujet d'instruction plus intéressant pour la fragilité humaine, que la conversion, la pénitence, la réconciliation

E 6

de cette célèbre pécheresse, dont la grâce de J. C. a su faire une grande sainte et une de ses plus glorieuses conquêtes! Je viens donc, M. F., en proposer l'exemple mémorable aux ames pécheresses et aux-ames converties, pour la condamnation des unes, et pour la consolation des autres. Rien n'est plus propre en même temps à nous faire connoître le cœur de notre bon Sauveur.

Je n'ai pas besoin de demander aujourd'hui votre attention : le sujet et votre cœur

la solliciteront assez pour moi.

Une femme pecheresse, connue comme telle dans la ville. Voilà, M. F., le premier trait du portrait que l'Evangile nous fait de Magdeleine. Je vous laisse à penser ce que cela signifie. C'étoit, disent les Pères, une jeune mondaine, née avec des passions vives, avec un grand attrait pour le plaisir : le goût des modes, l'art des parures, font son étude; et son air immodeste annonce d'avance le naufrage de sa vertu. Vaine idole du monde, elle cherche à lui plaire; elle en recueille avec une secrète complaisance les prefanes regards; elle en goûte avec amour-propre les fades éloges; elle se produit dans les assemblées, dans les promenades et dans le temple même où elle aime à se montrer; car tel fut toujours le génie des personnes de ce caractère... Jusqu'ici ce n'est encore que vanité, jeunesse, imprudence, mondanité.

Oh! elle prétend bien s'en tenir là; et, si on l'en croit, elle n'a point d'autre intention; elle sera toujours sage. Abus, illusion! Une mondaine ne peut rester long-temps chaste. Les plaisirs, les odeurs, la lecture des romans, éveillent et soulèvent ses passions naissantes. Des compagnies dangereuses, des entrevues trop fréquentes, des manières trop libres, trop familières, trop immodestes, achèvent sa perversion et sa perte: car tels furent de tout temps les amorces et les progrès malheureux du péché. Enfin, le désordre éclate; c'est désormais l'entretien et le scandale de Jérusalem.

Quelle peinture, M. F.! sont-ce là les désordres de la pécheresse de l'Evangile, ou les mœurs de notre siècle, que je viens de tracer ici? Et jamais vit-on plus de mondanité, moins de réserve dans les personnes du sexe? Voilà cependant, au rapport de l'Evangile, le crime et le désordre de Magdeleine; et même bien des Docteurs l'ont crue moins coupable encore. Voilà, je le répète, ce qui lui donna l'affreuse réputation de pécheresse scandaleuse dans Jérusalem.

Seigneur, faites éclater sur elle la puissance de votre grâce, et hâtez le moment de la délivrance de cette victime du monde et du péché. Il est arrivé ce moment, M. F. L'Auteur même de la grâce est descendu des cieux, et c'est pour sauver les pécheurs. Ce Messie tant annoncé paroît dans la Judée avec la plénitude de la puissance, et l'éclat des prodiges. Quel spectacle, ou plutôt quel mystère pour Israel étonné! Est - ce un homme? est-ce un Dieu? Quel air de douceur et de majesté tout ensemble! Les oracles coulent de ses lèvres, les prodiges sont en sa main; les peuples qui l'admirent accourent en foule pour le voir et l'entendre.

Je ne sais, dit S. Crégoire, par quelle heureuse disposition de la Providence, Magdeleine eut aussi ce bonheur : elle l'entendit adresser au peuple la parabole de l'Enfant prodigue et celle du bon Pasteur : elle ne put s'y méconnoître. Ah! les traits de la grâce étoient trop vifs, trop perçans pour n'en pas sentir l'atteinte. Elle en est attendrie, pénétrée jusqu'au fond du cœur. L'éclat des prodiges de ce Dieu Sauveur l'avoit déià saisie d'étonnement et d'admiration ; les grâces de sa parole jointes aux charmes de sa personne, gagnent bientôt toute sa confiance; mais surtout l'excès de sa bonté pour les pécheurs la charme, l'enlève. Oh! que la grâce trouve de ressource dans un cœur sensible et bien fait!

Quel changement tout à coup dans cette ame éprise d'un nouvel attrait, agitée par les remords et poursuivie par la grâce! Tout lui déplait: le grand monde l'importune; elle se tient dans la retraite pour réfléchir et soupirer en liberté. Ah! c'est là que la lumière d'en haut, agissant toujours plus vivement sur son cœur, elle envisage d'un œil bien différent l'état déplorable d'une ame mondaine. Cet amour d'elle-même, cette orgueilleuse complaisance dans sa beauté, ces pro-

fanes hommages qui la flattoient; tout cela lui paroît maintenant une vanité insensée, et une sorte d'idolâtrie. Ce luxe immodeste, ces amusemens mondains, qu'elle regardoit comme le privilége de son âge et de son sexe; tout cela lui paroît maintenant une vie toute païenne, une vraie apostasie de la Religion. Ces sentimens passionnés, ces libertés indécentes, ces tendres attachemens, autrefois si chers à son cœur; tous ces mystères d'iniquité lui paroissent maintenant des crimes, des abominations. Elle conçoit que son Dieu ne l'avoit ornée de tant de dons, que pour à rendre plus aimable à ses yeux : elle n'en sent que plus vivement toute l'indignité de son ingratitude et de sa révolte. Apprendelle qu'un Pharisien distingué a le bonheur de recevoir à sa table Jésus-Christ? à ce nom intéressant toute sa Foi se ranime; et cette occasion lui rappelle tout ce qu'elle a vu, tout ce qu'elle a entendu, tout ce qu'elle a senti. « Oui, dit-elle, en versant des larmes, je n'en puis douter : il est ce Sauveur promis, et moi, je suis cette ame perdue. Il est ce bon Pasteur, et moi, je suis la brebis égarée. Ah! strement c'est à moi qu'il en vouloit, lors-qu'il parloit de l'Enfant prodigue: Il est ce bon père, ce père si tendre, si indulgent; et moi, je suis l'Enfant prodigue: je me lèverai donc, j'irai le trouver. »

Animée d'un saint transport, elle se lève, elle court où la grâce l'entraîne. Elle entre dans la salle du festin, l'air abattu, les cheveux épars, les yeux baissés, la confusion

et la rougeur sur le front; et c'est là que le Seigneur Jésus, par une grâce puissante, achève de changer dans son cœur l'amour profane en un amour pur et saint, en un amour héroïque et pénitent, qui va édifier dans sa conversion, plus qu'elle n'avoit scandalisé dans son désordre.

Amour pénitent de Magdeleine, amour éclatant, déclaré; c'est en public, en pleine as-semblée: In domo Pharisæi. Amour humble, respectueux, soumis; elle se place, elle se tient humiliée aux pieds de son Dieu: Secus pedes ejus. Amour timide, réservé, mo-deste; elle n'ose ouvrir la bouche, ni lever les yeux : ses larmes seulement parlent pour elle, lacrymis. Amour sensible et affectueux: elle embrasse les pieds du Sauveur avec un tendre et saint respect : Osculabatur pedes ejus. Amour généreux, libéral ; elle les embaume d'un parfum précieux : Unguento ungebat. Amour attendri, désolé; elle les arrose d'un torrent de larmes. Amour empressé, officieux; elle les essuie avec sa chevelure: Capillis tergebat. Amour constant, persévérant; ses pleurs, ses soupirs, ses témoignages de piété et d'affection ne cessent point : Non cessavit.

C'est ainsi, M. F., que dans les vraies conversions, ce qui avoit servi au péché et à la vanité, devient la matière de la pénitence et l'occasion de la vertu. Oui, dit S. Augustin, je me figure Magdeleine aux pieds de J. C., comme une idole du monde changée en victime, et consacrée au vrai

Dieu. Ces parfums recherchés et exquis qu'elle donnoit au luxe, cette chevelure mondaine tant de fois parée par la vanité, ces yeux autrefois animés d'un feu si dangereux, maintenant éteints, purifiés dans les larmes, tout en elle sert de matière à la pénitence, et d'instrument à l'amour divin. Oh! qui pourroit dévoiler ici le mystère de son cœur? Quels sentimens confus de respect, d'admiration, de confiance, de contrition, de tendresse, de reconnoissance! Vous seul, omn Sauveur! vous seul, qui en étiez l'Auteur, pouviez en connoître tout le prix, et nous l'apprendre.

Quel spectacle touchant, M. F.! mais en même temps quelle démarche d'éclat aux yeux d'un monde malin et critique, surtout dans la conjoncture d'un festin! Pour-

suivons et instruisons-nous.

Le Pharisien se scandalisa d'abord de la vue de Magdeleine. Il la regardoit avec étonnement, la méprisant et la condamnant dans son cœur. Mais que vos jugemens, ô mon Dieu, sont différens de ceux des hommes! et qu'il est bien plus avantageux au pécheur qui veut se convertir, de tomber entre vos mains! "Simon, dit Jésus au Pharisien, un "créancier avoit deux débiteurs, dont l'un "lui devoit cinq cents deniers d'argent, et l'autre cinquante seulement. Etant tous deux dans l'impuissance de payer, il leur remit libéralement à chacun leur dette.

" Lequel des deux pensez-vous en avoir " conçu pour leur bienfaiteur une reconnois-» sance plus vive et un attachement plus » tendre? C'est, sans doute, répondit le » Pharisien, celui à qui on a remis davan-" tage. Vous avez raison, reprit le Sauveur. » Voyez - vous cette femme pécheresse?

» La grandeur même de son péché est la » mesure de mes miséricordes sur elle, et » la grandeur de ma misérieorde, celle de " son amour pour moi. Sachez donc que

" son amour pénitent est à mes yeux d'un

" plus grand prix, que toute votre vertu

" imparfaite, dont je n'ai pas reçu au-» jourd'hui autant de témoignage de respect » et d'affection. »

Alors faisant lui-même l'éloge de Magdeleine, il relève avec une espèce de complaisance et d'affection, jusqu'aux moindres circonstances de sa pénitence et de son amour. Après quoi, se tournant vers elle, avec un air de majesté, plein de grâce et de douceur: Vos péchés, lui dit-il, vous sont remis; votre Foi vous a sauvée : allez en paix.

O vertu efficace! effet merveilleux des larmes de la pénitence, et de la grâce de l'absolution! À ce moment, Magdeleine est entièrement affranchie de l'esclavage du démon et du péché. Son ame purifiée recouvre sa première innocence, et ses pleurs sont pour elle la vertu du Baptême, dit S. Léon. Elle reçoit de la bouche de son Dieu l'assurance du pardon la plus positive, la plus certaine.

Un calme ravissant, une paix délicieuse succède dans son cœur au trouble, à la honte, aux remords; et si elle pleure encore, ce sont des larmes de reconnoissance et d'amour, plus douces, plus satisfaisantes mille fois, que tous les faux plaisirs du monde.

Ce récit touchant vous attendrit, M. F.; mais vous convertira-t-il, vous qui aimez

peut être les vices de Magdeleine, en admirant sa pénitence, vous qui fuyez cette grâce de conversion qui vous poursuit et vous presse depuis si long-temps? O ame pécheresse! depuis si long-temps? O ame pécheresse! quelle excuse, quel prétexte pourrez-vous maintenant lui opposer? Quoi! la foiblesse du cœur humain, le penchant de la nature corrompue, le feu de l'âge, la force des habitudes, la tyrannie du respect humain, les engagemens et les dangers du monde? Vides hanc mulierem? Considérez Magdeleine pénitente: qu'avez-vous à répondre à cet exemple? Avez-vous des liens plus forts à rompre, des obstacles plus rebutans à surmonter, des sacrifices plus sensibles à faire? Mais, me direz-vous, que Dieu change donc aussi mon cœur: pourquoi le faisoit-il si sensible? Ingrat! pourquoi Dieu vous a-t-il donné un cœur sensible? C'étoit pour l'aimer. Oh! sans doute le Créateur a eu tort de vous faire un cœur sensible; et ce cœur de vous faire un cœur sensible; et ce cœur n'étoit donc pas fait pour lui : comme si Dieu n'étoit pas assez aimable et assez grand pour mériter votre amour! sans doute, vous avez raison de lui préférer une inclination basse, un attachement indigne, une passion

infame, qui vous tyrannise et vous déshonore: sans doute, une idole de chair, qui tombera bientôt en pourriture, est une divinité plus digne de vous, et qui mérite bien que vous lui sacrifiez votre Dieu, votre conscience, votre honneur, votre repos, votre ame, votre éternité!

O créature infidèle! le Seigneur ne vous avoit-il donc mise au monde, que pour le faire repentir de vous avoir créée? N'avoit-il gravé en vous les traits de la Divinité, que pour faire rougir son image des vices honteux de votre cœur? Ne vous avoit-il régénérée et lavée dans le sang d'un Dieu Sauveur, que pour souiller cette robe d'inno-cence de tant d'impuretés? En un mot, ne vous a-t-il pas fait assez de biens, et n'étoitil pas un assez grand bien lui-même, pour mériter votre cœur par préférence à d'indi-gnes créatures? Eh bien! si ce n'est pas encore assez, par un nouveau trait de sa miséricorde, et pour la dernière fois peutêtre, il vous offre encore, aussi bien qu'à Magdeleine, ses grâces, ses faveurs, ses bien-faits, si vous voulez sincèrement lui faire le sacrifice, mais un sacrifice entier, prompt, généreux, de ce cœur ingrat, depuis trop long-temps esclave de Satan et du pé-ché. Il vous promet encore des secours abondans et des consolations, même dans la pratique de la pénitence et de la vertu. Que dis-je? si vous savez comme Magdeleine, le mériter par la ferveur de votre amour, il vous assure encore, aussi bien qu'à elle, une place distinguée dans son cœur et dans son Royaume.

En effet, parmi les Disciples bien-aimés du Sauveur, nous n'en voyons dans l'Evan-gile aucun plus comblé de grâces et de faveur, que Marie Magdeleine après sa conversion. Dans ses courses apostoliques, Jésus logeoit souvent chez les deux sœurs. Marthe s'empresse, s'agite, donne ses ordres avec inquiétude, pour recevoir son divin Maître avec distinction; mais sa sœur, plus heureuse, reste en extase aux pieds du Sauveur; voilà sa place et son partage; La meilleure part est pour elle : ò prédilection glorieuse! C'est encore à sa prière qu'il fait le plus éclatant de ses miracles, qu'il ressuscite son frère Lazare. Si Magdeleine est la première qui le cherche au tombeau, elle est aussi la première à qui J. C. se montre revêtu de gloire; c'est elle qu'il destine à être l'apôtre des Apôtres même. Et l'on peut dire que cette sainte pénitente ne s'est jamais distinguée par les marques de zèle qu'elle a données à J. C., qu'elle n'ait trouvé dans lui un retour parfait. Tant il est vrai que le pécheur ne fait jamais un pas pour retourner à Dieu, que Dieu ne réponde avec avantage à la moindre de ses démarches. Enfin, par une prédiction expresse de J. C., la bonne odeur de la piété généreuse de Magdeleine se répandra par tout le monde avec la prédication de l'Evangile; et cette gloire n'est encore qu'une ombre de celle qui lui est réservée dans les cieux. En est-ce assez, M. F.? et les miséricordes de notre Dieu pouvoient-elles éclater sur cette fameuse pécheresse d'une manière plus glorieuse pour elle, et plus touchante pour nous?

Je dis, plus touchante pour nous; car voilà, si nous sommes vraiment convertis nous-mêmes, ce qui doit bien nous consoler et nous affermir dans l'espérance chrétienne, quelques grands pécheurs que nous ayons pu être. O vous donc, qui avez lavé vos impuretés dans vos pleurs, et dans le sang de J. C.; vous, en qui la grâce du Rédempteur a substitué au péché la piété sincère et la Religion; ame pénitente, rassurez-vous et consolez-vous, J. C. est aussi votre Sauveur et votre Père. Si vous êtes convertie comme Magdeleine, il vous prépare la même miséricorde, le même amour, et vous dit comme à elle: Consolez-vous, ame pénitente; j'ai vu couler vos larmes, j'ai recueillî vos pleurs dans le sein de ma miséricorde. Ayez confiance: tous vos péchés vous sont remis. Allez en paix comme Magdeleine.

Mais en même temps, souvenez-vous de réparer, comme elle, vos désordres passés, par une ferveur proportionnée, et surtout par un ardent amour de Dieu, par un amour pénitent, par un amour reconnoissant, par un amour tendre et généreux, qui vous fasse tout souffrir et tout entreprendre pour lui-Car, observez, je vous prie, dans l'exemple de Magdeleine, que l'Evangile ne dit pas: beaucoup de péchés lui sont remis, parce qu'elle a beaucoup pleuré; mais parce qu'elle

a beaucoup aimé. Et c'est, en effet, parce qu'elle a beaucoup aimé, qu'elle a beaucoup pleuré. Or, mon Frère, n'avez-vous pas un cœur aussi bien qu'elle? Vous est-il si difficile et si dur d'aimer votre Libérateur, votre souverain bien, l'infinie perfection et la souveraine beauté?

Je ne vous demande donc qu'un grand smour de Dieu, pour être un grand pénitent, et même un grand saint. Aimez beaucoup, comme Magdeleine, et pour lors les larmes couleront abondamment de vos yeux, à la vue de vos ingratitudes et de ses bontés. Aimez beaucoup, comme Magdeleine, et pour lors toutes les austérités, tous les travaux de la pénitence vous seront faciles, doux et légers. Aimez beaucoup, et pour lors, au lieu de craindre les croix, les humiliations, les souffrances, vous les rechercherez, vous les chérirez. Aimez beaucoup, et pour lors vous aurez un grand zèle pour le service de Dieu et pour la réparation de sa gloire. Aimez beaucoup, et pour lors vos infidélités passées n'empêcheront point qu'il ne vous comble encore de ses grâces, de ses consolations même et de ses faveurs distinguées.

Que votre amour, ô mon Dieu! soit donc le principe et l'ame de ma pénitence! Que ma douleur soit d'avoir offensé un Dieu si bon, un père si aimable et si bienfaisant! Faites que je vous aime beaucoup, parce que j'ai beaucoup péché; faites que je mérite que beaucoup de péchés me soient remis, parce que je vous aurai beaucoup

aimé. Allumez dans mon cœur ce feu du divin amour qui, d'une vile pécheresse fit l'objet de votre tendresse; qui, en la purifiant, la rendit digne de vous; afin que je participe à la récompense de son amour dans le temps et l'éternité.

Ainsi soit-il.

# JUGEMENT DE JÉSUS - CHRIST CONTRE L'INUTILITÉ DE LA VIE

DES MONDAINS,

### DANS LA PARABOLE DES TALENS.

Inutilem servum ejicite in tenebras exteriores : illicerit fletus et stridor dentium. Qu'on jette ce serviteur inutile dans les ténèbres extérieures. C'est la qu'il y aura des pleurs et des grincemens de dents. Saint Matth. 25.

Oracle effrayant, qui donne une haute idée du Messie, de la pureté de sa morale, de la perfection de sa Loi, de la sévérité de ses jugemens. Avant lui, on n'avoit pas encore imaginé, je pense, qu'on dût être réprouvé pour la seule inutilité des talens.

C'est même aujourd'hui dans le monde une illusion assez commune, de tranquilliser sa conscience, de se rassurer sur ce qu'on n'a point à se reprocher des vices grossiers et odieux, en menant, du reste, une vie dissipée,

qui n'est ni fervente devant Dieu, ni criminelle devant les hommes; c'est-à-dire, en vivant comme les honnêtes gens du siècle, habituellement occupés des bagatelles du monde et de ses vanités, de ses amusemens, de ses affaires, sans de grandes vertus, ni de grands désordres. Mais la Religion en juge bien différemment; et J. C. va nous apprendre par une Parabole frappante, que pour être sauvé, pour être exempt de punition rigoureuse, il ne suffit pas de ne point commettre le mal; il faut encore faire le bien, servir Dieu avec zèle et avec fruit, mettre à profit ses dons et ses grâces, par un emploi utile des talens qu'il nous a confiés pour sa gloire, pour notre sanctification et pour celle du prochain. Entrons en matière, M. F., et ne perdons rien d'une instruction si importante.

"Un Maître attentif à ses intérêts, partant pour un long voyage en pays étranger, confia son bien à ses serviteurs pour le faire profiter en son absence; et il distribua des talens à chacun d'eux selon sa capacité. Il donna à l'un cinq talens, deux à un autre, et un seul talent à un troisième. "

Ge Maître attentif et économe est J. G. lui-même qui est allé régner au ciel, d'où il reviendra à la fin du monde, pour juger tous les hommes, et particulièrement les Fidèles, qui font profession d'être ses serviteurs, sur TOME II.

le bon ou le mauvais usage qu'ils auront fait des grâces et des dons de Dieu.

Le souverain Maître de l'univers a donc distribué et confié à chacun de nous divers talens, c'est-à-dire, diverses qualités personnelles, diverses conditions, divers emplois, diverses professions, et divers movens de salut en chaque état; diverses mesures de grâces, d'instruction, d'intelligence sur la Religion; divers degrés d'esprit, d'industrie, de capacité, de fortune, de santé, de mérite, de puissance et d'autorité dans le monde : tout cela, pour être employé à la gloire du Seigneur, à l'utilité de la Religion, au bien de la patrie, à l'avantage de la société, et à notre propre sanctification.

Mais en même temps, M. F., la divine sagesse proportionne nos obligations et nos devoirs, à notre position, à nos forces, à notre capacité. Dieu est sans contredit le plus judicieux, le plus raisonnable, le plus équitable de tous les maîtres.

« Le Maître ayant distribué ses talens, partit aussitôt. Dès ce moment le serviteur chargé de cinq talens, s'en alla et travailla à les faire valoir. Le serviteur qui en avoit reçu deux, en usa de même. Tous les deux, à force de travail, de constance et de persévérance, vinrent à bout de doubler la somme qu'ils avoient reçue; mais le troisième alla enfouir son unique talent dans la terre. »

Et c'est là, M. F., l'image du bon et du

mauvais usage que les hommes font des grâces de Dieu. Il est sur la terre des ames fidèles qui font fructifier les dons du Seigneur, et acquièrent de jour en jour de nouveaux mérites. Et il ne faut pas penser que pour mériter ainsi devant Dieu, il soit nécessaire d'être toujours en prière ou dans les œuvres de piété. On peut et l'on doit être d'excellens serviteurs de Dieu, chacun dans sa condition, en en remplissant les fonctions et les devoirs avecafidélité et religion, dans la vue de glorifier le Seigneur et de faire sa volonté avec amour, de servir la patrie avec honneur, de travailler avec zèle au bien de sa famille, et spécialement à son propre salut.

Mais, d'autre part, combien parmi nous de mauvais serviteurs de Dieu! Combien de serviteurs paresseux, inutiles et même dis-

sipateurs des biens de leur maître!

J'appelle serviteurs paresseux et inutiles dans l'Etat, ces hommes publics qui veulent bien jouir des honneurs et des revenus d'une place distinguée, sans vouloir en porter personnellement les peines et les charges; qui se dégoûtent et se rebutent d'une profession génante, dont ils ne remplissent les fonctions que superficiellement et avec négligence; qui se livrent au repos ou au plaisir, ou à des occupations particulières qui satisfont leur goût et ne sont point de leur éat, plutôt qu'au bien public et à l'expédition des affaires dont la Providence leur

a confié l'administration, et dont Dieu leur

demandera compte.

J'appelle serviteurs paresseux et inutiles dans la société, ces citoyens qui ne vivent que pour eux-mêmes, et qui passent leur vie dans l'oisiveté et la mollesse, dans la vanité des parures, des visites et du jeu. Le Créateur ne les a-t-il mis au monde que pour cela?

J'appelle serviteurs paresseux et dissipateurs dans le peuple, tous ces ouvriers et ces artisans débauchés qui, au lieu de travailler assidûment, de gagner et d'économiser pour soutenir une pauvre famille qui souffre, se dérangent et dévorent quelquefois dans un seul jour de fête, la subsistance de toute une semaine.

J'appelle serviteurs paresseux et dissipateurs dans le sein des familles, tous ces domestiques dissipés et làches à l'ouvrage, peu soigneux et peu économes, qui négligent le service et le bien de leur maître, qui le donnent ou se l'approprient, qui travaillent avec dégoût, et obéissent par contrainte, sans esprit de religion et sans mérite pour le ciel.

J'appelle serviteurs paresseux, inutiles et dissipateurs, ces mendians valides et cependant oisifs, qui ne servent ni Dieu qu'ils oublient, ni la société dont ils font la honte; qui usent de mensonge et d'artifice pour usurper une aumône mal acquise, qu'ils dérobent à la piété trompée et aux bons

pauvres; qui emploient ces dons de la charité chrétienne à la crapule et à la débauche.

débauche.

J'appelle serviteurs inutiles ceux qui, par paresse, ne font pas tout le bien qu'ils pourroient et qu'ils sont obligés de faire selon leur talent et l'obligation de leur état; ceux qui ne cherchent qu'à se procurer du repos; ceux enfin qui craignent les peines de la vertu, et qui pour cela en abandonnent la pratique. Hélas! M. F., que le nombre en est grand! Que de gens se rebutent par les difficultés qu'on éprouve à vaincre ses passions, à suivre la loi de Dieu et les Commandemens de l'Eglise, et rendent inutiles les grâces que Dieu leur a données, et qu'il ne cesse de leur offrir!

J'appelle, enfin, serviteurs inutiles, ceux

J'appelle, enfin, serviteurs inutiles, ceux qui par des affections terrestres, au lieu de faire valoir leur talent au profit du maître qui le leur a donné, ne le font servir qu'à leur ambition, à leur avarice, à leur plaisir; qui ne sont occupés que d'objets terrestres, qui y consacrent leurs travaux, leurs veilles, leur corps, leur esprit, leur rang. Combien qui sont très-actifs, très-ardens, très-laboneux pour les affaires de ce monde, et d'une négligence, d'une indifférence absolue pour l'affaire de leur salut, pour le service de Dieu, pour les devoirs de la Religion! O erreur pernicieuse! avenglement déplorable! Qu'ils se trouveront étonnés et loin de leur compte, lorsque le souverain Maître les appellera à son Jugement! C'est ce que nous allons voir. "Long-temps après, le Maître étant revenu, fit rendre compte à ses serviteurs; et ceux qui avoient reçu de lui plusieurs talens, les lui ayant représentés avec un profit considérable, il loua leur fidélité et la récompensa. Serviteurs bons et fidèles, leur dit-il, parce que vous avez été fidèles dans peu de chose, je vous établirai sur beaucoup: entrez dans la joie du Seigneur."

M. F., il viendra donc un temps où le Seigneur nous demandera compte de ses dons, de ses grâces, de nos emplois, de notre administration, de notre vie pendant laquelle Dieu caché à nos yeux, semble être absent et éloigné de nous. Or, ce temps du retour du souverain Maître, celui du compte, sera celui de notre mort, celui du dernier Jugement, où le Fils de Dieu reviendra du ciel rendre à chacun selon ses œuvres.

Quelle consolation alors pour les fidèles disciples de J. C., de pouvoir aller au-devant de lui avec confiance et sécurité; d'avoir à lui présenter un surcroît abondant de bonnes œuvres, de vertus et de mérites; de s'entendre dire par le souverain Juge: Serviteur bon et fidèle, parce que vous avez fait un louable usage de mes dons, je vous réserve des faveurs encore plus grandes: entrez dans la joie de votre Seigneur et dans sa gloire!

Oh! quel bonheur pour un mortel qui sort de cette vie! Entrer dans le ciel, voir Dieu face à face, jouir de lui, le posséder, l'aimer, participer à sa félicité éternelle! Ah! M. F., si nous avions l'idée que ce bonheur infini présente à l'esprit, avec quelle ardeur ne travaillerions-nous pas à l'acquérir! Tout ce que nous faisons, tout ce que nous souffrons, le martyre même le plus long et le plus cruel, nous paroîtroit peu de chose.

Que cette espérance nous soutienne donc dans la pratique de la vertu, dans les travaux, les combats, les épreuves et les maux de cette vie; comme le laboureur patient qui, après avoir semé dans la peine et les sueurs, attend avec constance le temps de la

récolte et de la moisson.

"Le serviteur qui n'avoit reçu qu'un talent s'approcha aussi et dit: Seigneur, je sais que vous êtes un homme sévère. C'est pourquoi, comme je vous craignois, j'ai caché votre talent dans la terre, le voici: je vous rends ce qui est à vous. » Son maître lui répondit: "Serviteur méchant et paresseux, je vous juge par votre propre bouche: vous saviez que j'étois exigeant et sévère; il falloit donc faire valoir mon argent, afin qu'à mon retour, je le retirasse avec fruit. Et il ajouta: Otez donc à ce serviteur inutile le talent que je lui avois confié, qu'on le donne à d'autres, et jetez-le dans les ténèbres extérieures; c'est là qu'il y aura des pleurs et des grincemens de dents. "

Voilà, M. F., le dénouement de la Parabole, et en voici l'application: c'est-à-dire, M. F., que Dieu nous jugera sévèrement; non-seulement sur le mal que nous aurons commis, mais encore sur le bien que nous aurons dû faire, et que nous n'aurons pas fait; et cette omission suffira seule pour notre condamnation. En effet, pesons bien la force de ces paroles de notre Evangile: Serviteur mauvais et paresseux. Remarquez que son maître ne lui dit point: Vous êtes un mauvais serviteur, parce que vous m'avez volé, parce que vous êtes un domestique insolent, vicieux, débauché; mais simplement: Vous êtes un mauvais serviteur, parce que vous êtes un mauvais serviteur, parce que vous êtes un négligent, un paresseux, qui avez enfoui votre talent, au lieu de le faire valoir.

La mauvaise excuse de ce lâche serviteur étoit donc un titre de condamnation contre lui. Cependant, M. F., c'est sur ce modèle que les pécheurs cherchent encore à se justifier, et la conclusion tourne toujours contre eux-mêmes. Le salut, disent-ils, est une affaire si difficile! Il falloit donc s'y appliquer. Il y en a si peu qui se sauvent! Il falloit donc suivre le petit nombre et non la foule. J'ai des passions si vives! Il falloit donc travailler à les dompter, et écarter tout ce qui pouvoit les irriter. Le monde est si corrompu et si séduisant! Il falloit donc le fuir, n'y paroître que par nécessité, et avec toutes sortes de précautions. L'éternité, la mort, le Jugement, l'enfer, ce sont des vérités si terribles! Il falloit donc les méditer, il falloit en faire le contre-poids de vos passions, des vanités du monde, et éviter par là ce que ces vérités ont de ter-

rible, et non pas en écarter la pensée, pour vous précipiter en aveugles et vous assurer un malheur éternel. Est-il possible qu'on raisonne si mal dans une affaire de cette conséquence; et que des raisonnemens si défectueux tranquillisent un grand nombre

de personnes qui se croient sages?

" Qu'on lui ôte donc, dit le Maître, qu'on lui ôte ce talent dont il n'a point su faire un emploi utile, et qu'on le donne à un autre plus industrieux. » Voilà, M. F., ce que produit l'abus des grâces et des dons de Dieu. A la fin, sa providence se lasse de notre inutilité. Elle nous rejette, elle nous abandonne, elle nous enlève tout à coup cette fortune, cet emploi, cette santé, cette vie, dont nous faisons un si vain usage. Coupez donc cet arbre infructueux, est - il dit ailleurs dans l'Evangile, coupez-le, puisqu'il est stérile. A quoi bon occupe-t-il ce terrein (Luc 13)? Mais que fait-on d'un arbre stérile, lorsque une fois il a été coupé? Il est mis au feu; et le serviteur inutile sera jeté pareillement dans la fournaise ardente de l'enfer, désignée par ces ténèbres ex-térieures dont parle J. C. Qui ne frémira de l'affreuse idée que ce divin Sauveur nous donne de son malheureux sort par ces terribles paroles: C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincemens de dents, c'est-à dire, que la douleur, le désespoir et la rage seront éternellement son partage dans ce lieu d'horreur et de tourmens.

Telles sont, M. F., les terribles vérités

que J. C. notre divin Maître nous a révéléés, et qu'il n'a enveloppées de Paraboles, que pour nous les rendre plus sensibles et plus familières. Malheur à nous, si nous les oublions, et si nous n'en profitons pas! Pleurs et grincemens de dents: pesons bien ces expressions dont Notre-Seigneur s'est si souvent servi pour exprimer les regrets des réprouvés.

Ah! M. F., si le Seigneur doit traiter avec tant de rigueur et punir avec tant de sévérité l'indolence pour son service, l'oisiveté des talens, l'inutilité de la vie et la simple omission du bien, comment jugerat-il les crimes, les scandales? Tremblons donc, et hâtons-nous de faire de dignes fruits de pénitence, des fruits de justice et de sainteté. Tâchons désormais de glorifier Dieu sur la terre, de tout notre pouvoir. Efforçons-nous de réparer la perte du temps et les négligences passées, par un saint redoublement de ferveur, et par une grande abondance de bonnes œuvres, afin d'obtenir du souverain Maître la récompense des bons et fidèles serviteurs.

Ah! Seigneur, si vous traitez si rigoureusement le serviteur inutile qui n'a pas fait profiter son talent unique, que deviendrai-je, moi qui ai reçu beaucoup, à qui vous avez fait tant de grâces, et qui en ai fait un continuel abus? Moi, qui ai non-seulement dissipé vos dons, mais qui les ai même employés contre vous? Que n'aurezvous pas à me reprocher? O Dieu de bonté!

ayez pitié de moi avant ce jour terrible, où vous entrerez en compte avec moi. Ne m'ôtez pas vos dons que je n'ai que trop mérité de perdre. J'en vais faire un meilleur usage, avec votre divin secours; je vais travailler à mon salut avec courage, avec humilité, avec un progrès qui, secondé de votre grâce, me conduira à votre gloire.

Ainsi soit-il.

# MENACES DE JÉSUS-CHRIST SUR LE DÉLAI DE LA CONVERSION

I T

### LA MORT DANS LE PÉCHÉ.

Stulte, hac nocte animam tuam repetunt à te. Insensé, cette nuit même, on va te redemander ton ame. S. Luc, 12.

L'HOMME enveloppé dans les sens, occupé des choses de la terre, attaché à son corps, ne pense guère à son ame, la plus noble portion de lui-même, et perd de vue l'autre vie pour laquelle il a été créé.

Le Messie a été envoyé sur la terre, pour le tirer de cette illusion, de cet assoupissement funeste. De là, ces instructions fréquentes qu'il faisoit au peuple pour le détacher de la terre, de ses sens, de ses passions, et pour le rappeler à sa véritable destinée.

De là , ces avertissemens si réitérés de penser à la mort, de s'occuper du jugement de Dieu, de l'éternité des peines et des récompenses de l'autre vie. De là, ces traits si vifs pour l'émouvoir, pour le convertir, pour lui inspirer la crainte de mourir dans le péché et de se perdre éternellement, en différant sa conversion. Voilà l'objet particulier de sa mission et de son zèle.

Vous le savez, M. F., et l'expérience de tous les jours nous le dit sans cesse: on meurt à l'heure qu'on n'y pense point, et ce moment décidera de notre sort éternel. Insensé, qui comptez sur le temps, cette nuit même, vous crie le Sauveur, cette nuit, le Souverain Juge pourra vous redemander votre ame. Et en quel état se trouve-t-elle? Hâtez-vous donc de faire pénitence et de vous convertir; sinon, vous périrez infail-liblement, ajoute J. C.

Oui, M. F., celui qui diffère de jour en jour sa conversion, court évidemment à sa perte éternelle: il mourra dans le péché, il se perdra pour l'éternité. Recueillons sur cette effrayante vérité les oracles de notre

Sauveur. Puissiez-vous en profiter!

Tous les jours on voit dans le monde des pécheurs qui vivent dans le péché, qui croupissent dans le péché, en disant sans cesse qu'ils se convertiront, en se flattant toujours qu'ils auront le temps de se convertir. C'est une illusion, c'est un aveuglement qui

Digitized by Google

a perdu et qui perdra une infinité d'ames. Pécheurs, ne vous flattez point : si vous différez de vous convertir, vous risquez de ne vous convertir jamais. Ouvrez l'Evangile, écoutez le Sauveur, et vous verrez que tout doit vous alarmer dans votre criminelle espérance : les oracles, les menaces, les comparaisons, les figures, les paraboles, les exemples, tout devient pour le pécheur un sujet d'alarmes; tout lui dit au nom de Dieu mème : Ne différez pas : Ne différes.

Alarmes dans les oracles de J. C. Rien de si redoutable, M. F., que les textes de l'Evangile sur ce sujet. Marchez, dit le Sauveur, tandis que vous avez la lumière, de peur que les ténèbres ne vous surprennent (Jean, 12.). Veillez et priez, parce que vous ne savez ni le jour ni l'heure, et qu'à l'heure où vous y penserez le moins, le Fils de l'homme viendra... (Luc, 12.) Insensé, cette nuit même, on va vous redemander

votre ame (Ibid.)!

Alarmes dans les menaces. Vous me chercherez, dit le Seigneur, et vous ne me trouverez point (Jean, 8.). Vous m'avez abandonné, outragé durant votre vie, j'aurai mon tour; à la mort, je vous livrerai à votre sort, et j'insulterai à votre malheur. Vous vivez, vous persévérez dans le péché; vous mourrez, vous périrez dans le péché.

Alarmes dans les comparaisons. Comme un voleur vient surprendre dans la nuit (Thes. 5.) et attaquer dans la profondeur du sommeil, ainsi la mort viendra vous

surprendre dans le sommeil et la nuit du péché..... Comme la proie tombe dans les filets de celui qui les tend, ainsi le pécheur tombera sous le coup de la mort Luc, 21).

Alarmes dans les figures. Voilà l'éclair qui brille un instant ( Matthieu, 24), et au même instant il disparoît et s'éclipse. C'est l'image de votre vie : aujourd'hui vivant en ce monde, demain transporté dans l'éternité. Déjà la cognée est attachée à la racine de l'arbre (Luc, 3); elle va frapper, et l'arbre sera coupé et livré au feu.

Alarmes dans les paraboles. Les Vierges folles s'endorment en attendant la venue de l'Epoux. Au milieu de la nuit, l'Epoux vient; elles se présentent, et elles sont rejetées ( Matth. 25. ). Le serviteur infidèle est surpris à l'arrivée de son maître ; il est saisi, lié, précipité dans les ténèbres extérieures ( Ibid. ).

Alarmes dans les exemples. Esau vend son droit d'aînesse; il veut en revenir; mais il n'est plus temps, la bénédiction est perdue pour toujours (Gen. 27.). Antiochus mourant prie, gémit et soupire. Malheureux ! l'Ecriture dit que son cœur n'étoit pas droit; il demande un pardon qu'il ne devoit pas obtenir (2. Mach. 9.).

Pécheurs aveugles, tous ces anathèmes foudroyans, qu'annoncent - ils à ceux qui diffèrent de se convertir à la mort? Selon ces oracles, que doivent attendre ces malheureux qui, pendant leur vie, ont été sourds à la voix de Dieu; qui ont résisté

obstinément à sa grâce; qui ont étouffé la voix qui les invitoit à la pénitence; qui ont contristé l'Esprit-Saint dans leur cœur; qui ont méprisé ou profané le Sang adorable du Sauveur et ses divins Sacremens; qui se sont endurcis contre tous les remords? Que peut-on en attendre, si ce n'est qu'en différant de se convertir, ou ils ne feront point de pénitence, ou ils ne feront qu'une fausse pénitence, et qu'ils mourront en impénitens et en réprouvés?

Vous me direz: mais enfin les ouvriers qui sont venus à la dernière heure travailler à la vigne, reçoivent encore la récompense (Luc, 8). Cela est vrai. Mais ces ouvriers étoient sur la place; ils attendoient, ils demandoient du travail. Et les pécheurs qui diffèrent, où sont-ils? Dans les jeux, les amusemens, les désordres: et là, demandent-ils leur conversion?

Vous direz encore: le bon Larron s'est converti à la mort; nous pouvons donc espérer... (Luc, 23). M. F., c'est moins ici un exemple qu'un miracle et un prodige, dit S. Augustin. Pécheurs, attendez-vous, méritez-vous ce miracle de grâce, de conversion? Le bon Larron se convertit à la mort: c'est le seul exemple que l'Ecriture sainte nous fournit en ce point. Il se convertit; mais où? A côté de Jésus-Christ mourant, tout arrosé de son sang. Mais en même temps, tournez pécheurs, tournez de l'autre côté, et voyez avec frayeur le mauvais Larron, qui meurt en désespéré, sous les

yeux de J. C. même. Voyez, et au lieu de vous rassurer, tremblez à tous les instans.

Il est donc vrai, M. F., que le pécheur qui diffère jusqu'à la mort de se convertir, se met dans le danger de ne se convertir jamais; et que dans la pensée d'une pénitence fausse et chimérique, il se précipite dans l'abime d'une impénitence véritable et réelle. Si vous ne voulez pas vous perdre, ne différez donc plus. Commencez dès aujourd'hui. Peut-être demain vous ne serez plus à temps. L'expérience de tous les jours le prouve; J. C. vous en menace. Le pécheur mourant lui-même nous le dit. Approchons de son lit, et voyons ce qui s'y passe. Deuxième réflexion.

Le voilà donc ce pécheur, tel que nous l'avons représenté, qui a vécu dans le péché, qui a différé de jour en jour de se convertir, qui s'est toujours flatté de se convertir à la mort; le voilà frappé d'une maladie dangereuse. Les premiers jours, on se rassure, on dit: Ce ne sera rien. Cependant le mal augmente, devient sérieux. Que fait-on alors? Médecins, remèdes, tout est employé en faveur du corps. Mais que fait-on pour l'ame?—Il n'est pas encore temps; rien ne presse, il ne faut pas effrayer le malade; attendons demain; si le mal augmente, on l'avertira.—Il augmente en effet; la maladie est enfin déclarée mortelle. On commence à se regarder dans la maison; la tristesse est

Digitized by Goog-Iç

peinte sur les visages; on se parle tout bas; on se cache du malade; on se trouble, on ne sait comment s'y prendre pour l'avertir. Fausse tendresse! funeste ménagement! Enfin, le malade est à l'extrémité. Une

foiblesse, un accident le saisit; il reste sans Connoissance, sans parole, sans sentiment.

Un Confesseur! s'écrie-t-on tout alarmé, un Confesseur! On s'empresse. Mais, ô

Providence! ô Justice redoutable! le ministre du Seigneur ne se trouve point. On cherche, on attend. En attendant, le malade meurt, et cet oracle de J. C. s'accomplit : Vous mourrez dans votre péché : In peccato vestro moriemini (Jean, 8)!
Peut-être trouvera-t-on d'abord le ministre

du Dieu vivant. Il vient avec empressement; mais dans le moment qu'il entre, le malade expire, et la première parole que le Confesseur entend, c'est celle-ci: Il est mort.

Peut-être trouvera-t-il le malade encore en vie; mais quelle vie! et par rapport au salut, n'est-ce pas à peu près comme s'il étoit déjà mort? Hélas! sa tête penchée tombe de défaillance; ses yeux égarés s'obscurcissent; une pâleur mortelle est peinte sur son visage; ses membres sont glacés; lui-même languissant est aux prises avec les angoisses d'une triste agonie. Gependant, point de signe de pénitence sur quoi l'on puisse compter. Quel état, M. F. l Est-il bien propre à une conversion? Mais donnons au malade ce qu'on peut désirer. Supposons qu'il ait été prévenu;

que le Confesseur se soit trouvé à temps; que le malade ait encore sa connoissance et sa liberté. Avec cela, tout sera-t-il en streté? Allons, M. F., allons auprès du lit de ce mourant; soyons les témoins d'un spectacle en apparence édifiant et touchant, mais en effet le plus terrible et le plus effrayant; je veux dire, voyons dans quelles dispositions sont ordinairement au lit de la mort, ceux qui ont différé jusqu'alors de se convertir et de recourir aux Sacremens. Jugemens redoutables de Dieu! Je n'y vois d'ordinaire que des pécheurs impénitens, tous différens les uns des autres, mais tous également impénitens, esclaves du péché durant leur vie, et victimes des vengeances de Dieu à la mort.

Pécheur impénitent, qui, à toutes les sollicitations qu'on lui fait, ne répond que par une indifférence, une espèce d'insensibilité léthargique. Rien ne le touche, rien ne le frappe; et dans ce dégoût mortel que le malade montre pour les choses de Dieu, on ne voit que trop que Dieu, à son tour, s'est éloigné du malade.

Pécheur impénitent, qui, au lit de la mort, ne regardant plus Dieu que comme un Juge terrible, un inexorable vengeur, se jette dans le sein de la défiance et du désespoir; qui, à la vue de ses crimes et de ses horreurs, s'imagine qu'il n'y a plus de pardon et de miséricorde pour lui; qui ne voyant que des éclairs et des foudres dans Dieu, se condamne lui-même, et par sa défiance funeste, grave dans son cœur son arrêt éternel.

Pécheur impénitent, qui, donnant dans un autre excès, se livre au sentiment d'une confiance présomptueuse; qui s'imagine qu'un Dieu créateur est trop bon pour perdre à jamais sa créature; que sa miséricorde étant infinie, tout péché sera aisément pardonné. Confiance en apparence chrétienne, et en effet présomption diabolique, qui le livre à son sens réprouvé, et met le sceau à sa réprobation.

Pécheur impénitent, qui, ayant étouffé la Foi dans son cœur, et poussant le désordre aux horreurs de l'irréligion et de l'impiété, ne veut entendre parler ni de Religion, ni de conversion, ni de Sacremens; ferme les yeux et les oreilles à tout, expire dans ces sentimens, porte la consternation et l'effroi dans tous les assistans; consommant ainsi les excès d'une vie impie et scandaleuse,

par une mort criminelle et funeste.

C'en est fait, le mourant expire, il n'est plus. Déjà le son des cloches funèbres se fait entendre. Qu'annoncent-elles? Qu'il y a une personne de moins dans une famille, un homme de moins dans le monde, et un

réprouvé de plus dans les enfers.

Quelle mort, M. F.! peut-on y penser sans frémir? Et cependant, tels sont d'ordinaire, je ne dis pas tous, mais la plupart des pécheurs qui ont différé leur conversion jusqu'à la mort. Telles sont les dispositions de leur cœur qui s'est endurci; ou plutôt,

tels sont les coups de la main redoutable de Dieu qui les frappe. Vie des pécheurs, mort des réprouvés; éternité de tourmens et de désespoir : In peccato vestro moriemini. L'histoire nous en fournit un exemple

frappant.

Un pécheur qui avoit passé sa vie dans l'habitude du désordre, étant tombé dangereusement malade, un saint Prêtre, qui lui étoit attaché, vint le visiter, pour l'engager à penser enfin au salut de son ame. Le malade ne répondit rien. Le Prêtre, en lui représentant le danger où il est, l'exhorte à se confesser. — Oui, oui, je me confesserai, dit-il; et il diffère toujours. Le Prêtre, animé d'un saint zèle, l'exhorte plus vivement encore.—Eh bien! venez demain, dit le malade, et je me confesserai. — Le lendemain le Prêtre vient, et étant seul avec le malade, il fait le signe de la croix, et veut commencer cette confession. Le malade reste quelque temps sans rien dire; ensuite, d'un ton de voix terrible, il prononce ces paroles effrayantes du psaume que nous disons tous les Dimanches à Vêpres : Le pécheur ouvrira les yeux et sera irrité : Peccator videbit et irascetur. En même temps, il enfonce sa tête dans son lit, et se couvre le visage, sans plus dire mot. Le Confesseur le découvrant : Il ne s'agit plus de différer , lui dit-il, mais de vous confesser sans délai. — Oui, oui, mon Père, je me confesserai, répond le malade. Alors il continue ce texte effrayant: Le pécheur grincera des dents et frémira de

rage: Dentibus fremes et tabescet; et à l'instant, comme la première fois, il se cache et s'enfonce dans sont lit. Le Confesseur le découvre de nouveau, et le conjure avec larmes de penser à Dieu, à la Confession. - Oui, oui, mon Père, confessons-nous, dit le malade. Et pour la troisième fois il se couvre le visage, il s'enfonce encore plus avant, en disant ces dernières paroles : Les désirs du pécheur périront avec lui : Desiderium peccatorum peribit. - Le Confesseur alarmé le découvre, et le trouve mort.

A ce trait effrayant, que puis-je ajouter. M. F. Ah! que les larmes parlent, et non les paroles. Pécheurs qui différez votre conversion, qui ne voulez point mettre ordre à votre conscience, qui vous éloignez tou-jours de la Confession, de ce tribunal de la miséricorde, où nous ne cessons de vous appeler, pécheurs indifférens, ne sera-ce pas votre sort? Arrêtez-vous à cette réflexion; qu'elle vous saisisse, et triomphe enfin de

la dureté de votre cœur.

O mon Sauveur! que j'en profite moi-même. Oui, c'en est fait; je vais me hâter de profiter du temps de votre miséricorde. et mettre ordre à mon ame. Je reviens sincèrement à vous. Vous me laissez encore le droit d'espérer en vos bontés; je ne diffère plus; je ne veux pas faire la triste épreuve de vos menaces. O Sauveur des hommes! sauvez-moi; je suis à vous et pour le temps et pour l'éternité! Ainsi soit-il.

### MIRACLES DE JÉSUS-CHRIST.

#### RÉSURRECTION DE LAZARE.

Obtulerunt ei omnes malè habentes, variis languoribus et tormentis comprehensos, et curavit eos. On lui présentoit tous ceux qui étoient malades, divérsement affligés, et il les guérissoit. S. Matth. 4.

SI nous voyions un homme commander à la nature, par exemple, marcher sur les eaux, rendre la vue à un aveugle, ressusciter un mort, nous ne douterions pas que cet homme ne fût un envoyé de Dieu. Il est certain que de telles œuvres sont au dessus des forces humaines, et qu'il n'y a que Dien qui puisse interrompre le cours ordinaire de la nature.

C'est par là, mes frères, que J. C. a prouvé qu'il étoit le Messie. L'Evangile est rempli des miracles qu'il a faits, et encore l'historien sacré remarque-t-il qu'ils ne sont pas tous écrits. Il a changé l'eau en vin aux noces de Cana; il a rendu la que aux aveugles, l'ouïe aux sourds, la parole aux muets, le mouvement aux paralytiques. Les maladies les plus invétérées, il les guérissoit en un moment, souvent d'une seule parole, quelquefois sans voir les malades, ni les approcher. Il a ressuscité les morts; il a apaisé une tempête en menaçant les vents et la mer. Deux fois il a multiplié les pains

dans le désert, pour nourrir une grande multitude qui le suivoit. Il se rendoit invisible quand il le vouloit; il connoissoit les plus secrètes pensées des hommes, et il prédisoit l'avenir. Etant sur le Thabor avec trois de ses Disciples, il fut transfiguré devant eux. Enfin, ses miracles sont innombrables: ils prouvent invinciblement sa toute-puissance.

Je n'entrerai pas, M. F., dans ce détail immense: je me fixerai à celui de la résurrection de Lazare, et j'en tirerai quelques réflexions propres à vous édifier et à vous

instruire.

REMARQUONS d'abord, M. F., que tous les miracles de Notre-Seigneur étoient utiles aux hommes. C'Étoient autant de traits de sa bonté, que des effets de sa puissance. Il ne les faisoit point par ostentation. En vain les Pharisiens lui demandèrent-ils quelques signes dans le ciel : en vain Hérode désirat-il de voir quelque prodige, jamais il n'en fit aucun pour satisfaire la curiosité. Mais il ne refusa de guérir aucun des malades qui implorèrent son secours. Ah! qui pourroit comprendre toute l'étendue de la charité qui l'animoit en opérant ces miracles en faveur des hommes! Nous le voyons d'une manière bien sensible dans la résurrection de Lazare.

Notre divin Sauveur avoit une prédilection toute particulière pour Marthe, Marie et Lazare leur frère, parce que c'étoit une sainte famille. Aussi, les honoroit-il souvent de sa visite, à Béthanie, lieu de leur demeure. Lazare étant tombé dangereusement malade, ses sœurs en informèrent J. C. qui étoit alors en Galilée. Elles ne lui firent dire que ces paroles: « Seigneur, celui que vous aimez, est malade. » Elles savoient qu'il n'en faudroit pas davantage pour exciter sa compassion et pour l'attendrir sur leur malheur.

Mes Frères, ce n'étoit point pour nous délivrer de nos infirmités corporelles, que le Fils de Dieu étoit descendu sur la terre. S'il guérissoit les malades et ressuscitoit les morts, c'étoit afin de nous faire comprendre jusqu'à quel point il désiroit de sauver nos ames. Il connoissoit toute Létendue de nos infirmités spirituelles ; mais il vouloit aussi que nous la connussions nous-mêmes, pour nous porter à implorer son assistance. De là ces différens miracles qu'il opéroit, et dont la fin étoit de réveiller notre Foi, et de dissiper les ténèbres qui nous déroboient cette précieuse connoissance. Ainsi, le premier pas que nous ayons à faire pour obtenir notre délivrance, est d'avouer humblement que nous sommes foibles, incapables de nous guérir par nous-mêmes. Mais pensons aussi que nous avons un Médecin dont l'amour et le pouvoir sont infinis. Découvrons-lui toute la profondeur de nos plaies, pour émouvoir ses entrailles. Dans nos maladies corporelles, et plus encore dans les maladies de notre ame, disons-lui souvent, comme comme Marthe et Marie: Seigneur, voilà que celui que vous aimez, est accable sous le poids de ses maux. Dans ce peu de parotes des deux sœurs de Lazare, que de Foi, que de confiance, que d'amour! Ah! mes Frères, si nous priions avec les mêmes sentimens, n'en doutons pas, J. C. nous feroit sentir sa bonté, comme à Marthe et à Marie.

Il n'eut pas plus tôt appris le sujet de leur douleur, que son cœur fut ému de compassion. Néanmoins, il différa quelques jours de se rendre à leurs vœux, tant pour éprouver leur vertu, que pour manifester sa gloire avec plus d'éclat. Pendant ce délai, Lazare mourut, et Jésus apprit cette mort à ses Apôtres: Allons cependant, ajouta-t-il, parce que je veux le voir et le réveiller. Les Apôtres le suivirent sans pouvoir comprendre ce que cela signifioit. Lorsque Jésus arriva à Béthanie, il y avoit déjà quatre jours que Lazare étoit dans le tombeau : ses sœurs étoient inconsolables; elles alloient sans cesse inonder sa tombe de leurs larmes. Marthe apprenant que Jésus - Christ approchoit, courut au - devant de lui, et se jetant à ses pieds : » Ah! Seigneur, lui dit - elle, que n'étiez-vous ici, il y a quelques jours, mon frère ne seroit pas mort! Jésus la rassura, et lui répondit: Marthe, votre frère ressuscitera. — Je le sais, répliqua-t-elle, il ressuscitera au dernier jour. — Ignorezvous, reprit Jésus, que je suis la résurrection et la vie; que je ne puis pas moins TOME II.

facilement rendre aujourd'hui la vie à un mort, que ressusciter tous les hommes à la fin du monde? Le croyez-vous? Oui, Seigneur, je le crois, répondit Marthe; car vous êtes le Christ, le Fils du Dieu vivant qui êtes venu dans ce monde. Et sans perdre de temps, Marthe va avertir sa sœur de l'arrivée du Sauveur. A cette heureuse nouvelle, Marie se précipite sur les pas de Jésus, en lui disant : "Seigneur, si vous eussiez été ici, mon frère ne seroit pas mort. "Et elle accompagnoit ses paroles d'un torrent de larmes. Les personnes qui étoient avec elle, pleu roient aussi.

Le cœur du Sauveur fut vivement ému de ce spectacle. Arrivé près du tombeau, il frémit en lui-même, et versa des larmes: Lacrymatus est. Ah! M. F., que ces larmes du Sauveur sont précieuses et instructives! Il pleure un ami mort : et pourquoi? Pour nous apprendre qu'en semblable occasion, si la soumission nous est commandée, les larmes ne nous sont pas interdites. Il pleure non-seulement sur la mort de cet ami qu'il va rendre à la vie, mais plus encore sur la mort de tous les hommes, et sur le péché qui en est la cause. Il pleure, bien moins la mort du corps de Lazare, que la mort de l'ame de tant de pécheurs en qui il voit par avance un aveuglement et un endurcissement, hélas! trop semblable à celui des Juifs qui l'environnent à ce moment. Ah! divin Jésus, vous pleurez mes péchés et j'y suis insensible! Seigneur, faites cesser cette Lacrymatus est. Ah! M. F., que ces larmes

dureté de mon cœur; appliquez-moi le ménite de vos larmes; qu'elles excitent les miennes, et qu'elles m'en fassent verser d'une sincère pénitence et du plus tendre amour; qu'elles amollissent mon cœur, et lavent mon ame de toutes ses souillures.

Gependant, les Juiss ne comprirent pas le mystère des larmes du Sauveur; ils ne les attribucient qu'à son affection pour Lazare: Voilà, dirent ils, à quel point il l'aimoit! Mais nous qui le connoissons; nous qui avons vu couler pour l'ainour de nous, nonseulement ses larmes, mais tout son sang sur la croix; nous qui le voyons encore tous les jours couler sur l'autel pour notre salut; comment ne nous écrions-nous pas dans le transport de notre reconnoissance: Voilà comme J. C. nous a aimés! O saint amour! amour ardent, amour immense, pénétrez-nous, embrasez nos cœurs.

Le sépulcre étoit creusé dans un rocher et couvert d'une pierre. J. C. ordonna qu'on levât cette pierre. Marthe représenta qu'il y avoit déjà quatre jours que le corps étoit dans le tombeau, et qu'il devoit sentir mauvais.

Ne vous ai-je pas dit, reprit Jésus, que si vous croyez, vous verrez la gloire de Dieu?

Marthe ne répliqua point. On ôta la pierre. Tout le monde resta dans le plus profond silence, en attendant le plus grand des prodiges.

Parlez, Seigneur, le ciel et la terre vous écoutent; l'enfer et la mort attendent leur arrêt. Ont-ils trouvé en vous leur vainqueur,

G 2

et les hommes leur Libérateur? Que cet événement en décide; que ce cadavre le prouve! Le voilà par votre ordre découvert et exposé aux yeux du ciel! Le voilà sur le point de se résoudre en terre. C'est l'effet de la désobéissance du premier homme, et l'état où nous a réduits sa prévarication. Etes-vous ce Messie, l'attente des nations, qui doit nous délivrer du péché et de la mort, nous réconcilier avec Dieu, et nous ouvrir les portes du ciel ? Ah! vous êtes véritablement le Fils de l'homme; vous l'avez prouvé par votre sensibilité et par vos larmes. Mais êtesvous le Fils de Dieu, celui en qui nous devons croire et espérer? Daignez, Seigneur, nous le faire connoître ici ; et les plus incrédules, ceux même qui ont résisté à vos autres miracles, ne pourront pas résister à celui-ci. Soyons attentifs, mes Frères, fixons nos regards sur J. C.; écoutons-le. Ce Dieu sauveur lève les yeux au ciel , et dit : " Mon Père, je vous rends graces de m'avoir exauce.» Il est temps que ce peuple sache que c'est vous qui m'avez envoyé, et que votre Fils étant Dieu, comme vous, vous ne lui refusez rien.

La fin que le Sauveur se propose dans le miracle qu'il va opérer, ne peut donc pas être douteuse; c'est la gloire de Dieu, c'est la récompense de la Foi Si vous croyez, a-t-il dit, vous verrez la gloire de Dieu. C'est une preuve de la Foi qu'il veut que nous ayons en lui, comme au vrai Fils de Dieu qu'il appelle son Père, et comme au Messie en-

voyé de Dieu; en sorte que si, après tous ces préparatifs, le miracle s'opère à la vue de tout le peuple, il soit la confirmation de tous ses autres miracles, et le sceau de toutes les vérités qu'il nous a enseignées. En effet, la résurrection d'un mort enterré depuis quatre jours, est sans contredit une œuvre qui surpasse les forces de la nature et du démon; et qui, étant faite au nom de Dieu et en preuve de la divinité de celui qui l'opère, en est une preuve aussi évidente, qu'il est évident que Dieu ne peut mentir, ni faire des miracles pour induire les hommes en erreur. Et comment se fait ce grand miracle? d'un seul mot.

Le tombeau est ouvert. Du haut de l'ouverture, on aperçoit le cadavre; il exhale une odeur de mort; chacun est saisi d'une horreur secrète; tout le monde est dans l'attente; les Disciples accoutumés aux miracles, se promettent le plus grand qu'ils eussent encore vu; Marthe et Marie l'espèrent; les ennemis de Jésus le prévoient et le craignent; le Fils de Dieu le demande à son Père, et le fait. Après avoir fini sa prière, d'une voix forte, et d'un ton qui ne convient qu'au Tout-Puissant, J. C. s'écrie: Lazare, sortez dehors.

A ce cri puissant du Sauveur, la mort et le tombeau rendent leur proie; le corps est animé; tout le monde le voit sortir du sépulcre, tel qu'on l'y a mis, c'est-à-dire, lié de bandes qui lui tiennent les mains appliquées au corps, et le visage couvert d'un suaire, qui lui enveloppe la tête. Alors Jésus dit à ses Apôtres: Qu'on le délie, et qu'on le mette en liberté. Jésus est obéi; et Lazare plein de vie, couvert seulement de sa robe qu'on lui avoit laissée dans le sépulcre, se joint à la troupe de ceux qui étoient venus pleurer sa mort, et conduit son Sauveur dans sa maison de Béthanie.

O puissance infinie de mon Sauveur, je vous adore: vous ferez désormais ma joie et mon espérance! O Jésus, ma résurrection et ma vie! un jour votre voix toute-puissante me ravira au tombeau. Ah! que ce soit pour vivre éternellement avec vous. Faites-la, dès à présent entendre, cette voix, à mon ame, afin qu'elle sorte du tombeau de ses péchés et de ses habitudes criminelles, afin qu'elle rompe tous ses liens, et que rien ne l'empêche plus d'aller à vous, d'agir pour vous, de n'aimer que vous. Seconde réflexion.

LES Saints Pères ont comparé l'état des pécheurs, et surtout des pécheurs endurcis, à celui de Lazare mort. La Foi, en effet, nous enseigne qu'une ame dans l'état du péché mortel est morte. Plus elle y croupit long - temps, plus sa situation est déplorable. Alors, il en est d'elle comme d'un cadavre renfermé depuis long - temps dans le tombeau; elle se corrompt, pour ainsi dire, et répand l'odeur la plus infecte. Ses frères et ses sœurs, je veux dire les

personnes pieuses, la sainte Eglise, pleurent son malheur, et recourent en sa faveur à la toute-puissance de J. C. Ce Dieu de miséricorde jette lui-même sur elle des regards d'attendrissement et de compassion : il lui donne sa grâce; et parce que l'état do mort dans lequel elle est plongée, lui ôte la faculté d'aller à lui, il daigne lui-même aller à elle. A la vérité, il ne le fait plus d'une manière visible, depuis qu'il n'habite plus sensiblement la terre; mais il ordonne à ses ministres, aux Prêtres, de remplir pour lui ce ministère de charité. Il met dans leur bouche des paroles toutes - puissantes qui, dans le sacrement de Pénitence, ont l'étonnante vertu de retirer cette ame de la mort du péché, et de briser tous les liens dont elle étoit enveloppée. Ces paroles de l'absolution lui rendent avec la vie, les forces dont elle a besoin, pour l'arracher aux horreurs du tombeau infect de ses mauvaises habitudes, et de reprendre avec les ames vertueuses les sentiers de la justice. Dès ce moment heu+ reux, elle recouvre ses droits à l'amitié de Dieu, aux mérites de J. C.; et elle tend vers le ciel, dans la compagnie des vrais Fidèles.

Tel est, M. F., le prodige que notre Sauveur est disposé de faire en faveur de ceux d'entre vous qui sont dans le malheureux état du péché mortel. Mais, men Dieu! combien de Lazares morts et ensevelis dans le tombeau de leurs mauvaises habitudes, non pas seulement depuis quatre jours, mais

- Digitized by Google

depuis des années entières, et qui ne veulent pas en sortir! Quoique le Sauveur frémisse en les voyant enfermés dans cet affreux abîme, comme il frémit à la vue de Lazare dans le tombeau; quoique, pour les en retirer, il leur crie: Sortez dehors; quoiqu'il dise à ses Ministres: Déliez-les et mettez-les en liberté; quoique ces Ministres soient toujours prêts à leur tendre une main secourable pour les arracher à la mort du péché, les insensés! ils s'obstinent à y rester; ils aiment mieux s'exposer à la mort éternelle, à la damnation qui doit être le châtiment du péché, que de recouvrer la vie de la grâce qui leur est offerte. Peut-on concevoir un aveuglement, un endurcissement plus déplorables?

Ah! mon frère, si un esclave pouvoit se décharger des chaînes dont il est accablé, si un malade pouvoit échapper à la mort dont il est menacé, ils ne perdroient pas un seul instant, ils croiroient ne pouvoir jamais se procurer assez tôt la santé et la liberté dont îls sont privés. Mais, aux yeux de la Foi, l'état d'un pécheur n'est-il pas plus à craindre que celui d'un esclave et d'un malade? Ne ressemble-t-il pas à celui de Lazare mort, enseveli, et mis dans le tombeau? Si donc, mon cher frère, vous avez le malheur d'être dans un état si triste et si déplorable, n'endurcissez point votre cœur à la voix du Seigneur, qui veut vous ressusciter; allez sans délai vous présenter au tribunal de la Pénitence; faites-y l'aveu sincère de vos péchés; travaillez de toutes vos forces à vous corriger

de vos mauvaises inclinations, et vous ressusciterez à la grâce, vous revivrez en Dieu, vous recouvrerez votre droit à l'héritage du ciel.

Seigneur, ressuscitez les ames de nos frères qui sont dans la mort; ressuscitez la mienne; faites-lui entendre votre voix jusque dans le tombeau où elle est malheureusement ensevelie. Je vous le demande avec confiance, ô mon Sauveur! vous ne sauriez refuser votre médiation à de si justes désirs : votre Père ne sauroit rien refuser à vos mérites. Parlez ; et la mort même cédera à votre voix toutepuissante. Mais vous m'apprenez qu'il n'y a point de résurrection, si la pierre n'est levée; point de réconciliation avec vous, si les obstacles au bienne sont éloignés. C'en est fait, ô Jésus! je vous obéis. Aidez-moi; et soutenu de votre grâce, j'ôterai la pierre, je m'éloignerai de tout ce qui met obstacle à ma conversion. Je me présenterai à votre Ministre; et lorsqu'il verra mes aveux sincères et ma douleur, il me dira: Je vous absous; et sur-le-champ je ressusciterai à la grâce, pour jouir ensuite de la gloire éternelle. Ainsi soit-il.

## SÉVÉRITÉ DE JÉSUS-CHRIST

CONTRE LE PÉCHÉ ET LA VIE MOLLE, DANS L'HISTOIRE DU MAUVAIS RICHE.

Mortuus est dives, et sepultus est in inferno. Le Riche mourut et fut enseveli dans l'enfer. S. Luc, 16.

Le Messie n'étoit pas envoyé seulement pour sauver les pécheurs et les attirer à Dieu, par l'onction de sa grâce, par la douceur de sa parole, par l'attrait de ses promesses; mais encore pour reprendre le vice par des vérités dures, par des menaces effrayantes, par des oracles de terreur. C'est, M. F., ce qu'il fit un jour dans la Galilée, d'une manière bien forte, en révélant le sort déplorable et les sentimens douloureux de l'ame réprouvée d'un riche peu charitable, dont le nom et la mémoire étoient peut être en honneur dans le monde; mais qu'il savoit par sa l'umière divine, être plongé et tourmenté dans les flammes éternelles.

Il paroît que ce n'est point là une parabole, mais une histoire véritable. En effet, J. C. dans ces paraboles peint les mœurs, les caractères; mais il ne nomme personne. Ici, il nous dit le nom du pauvre Lazare sauvé; mais il tait celui du riche réprouvé. C'est le vice qu'il veut flétrir et non la personne. A son exemple, nous ne chercherons jamais à humilier les riches et les grands du monde qui sont vicieux, ni à nous venger de leurs mépris; mais à les convertir sans les blesser. S'ils se reconnoissent donc aujourd'hui dans ce tableau, qu'ils l'attribuent au Sauveur plutôt qu'à nous : c'est lui qu'ils vont entendre.

"IL y avoit, dit J. C., un homme riche qui étoit revêtu de pourpre et de lin, et qui se traitoit splendidement tous les jours. Il y avoit aussi un pauvre nommé Lazare, cou-ché à sa porte, tout couvert d'ulcères, qui ent désiré de se rassasier des miettes qui tomboient de la table du riche; mais personne ne lui en donnoit, et les chiens venoient lui lécher les plaies. Or, il arriva que ce pauvre mourut et fut porté par les Anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli dans l'enfer. Le mauvais riche étant dans les tourmens, leva les yeux et vit de loin Abraham et Lazare dans son sein, et lui dit en criant: Père Abra-ham, ayez pitié de moi, et envoyez Lazare, afin qu'il trempe dans l'eau le bout de son doigt, pour me rafraîchir la langue; car je souffre cruellement dans ces flammes. Abraham lui répondit : Mon fils, souvenez-vous que vous avez reçu des biens dans votre vie, et que Lazare, au contraire, n'y a eu que des maux. Maintenant il est dans la joie, et vous dans les tourmens. De plus, il y a pour jamais un grand chaos entre vous et nous,

Digitized by Google

de sorte que ceux qui voudroient passer d'ich vers vous, ne le peuvent; comme du lieu où vous êtes, on ne peut venir ici. Je vous prie donc, reprit le riche, d'envoyer Lazare à la maison de mon père où j'ai encore cinq frères, afin qu'il les avertisse, de peur qu'ils ne viennent aussi dans ce lieu de tourmens. Abraham lui répondit : Ils ont Moïse et les Prophètes; qu'ils les écoutent. Le riche repartit : Non, père Abraham; mais si quelqu'un des morts va les trouver, ils feront pénitence. Abraham lui répondit : S'ils n'écoutent ni Moïse, ni les Prophètes, ils ne croiront pas mieux quand quelqu'un des morts ressusciteroit. » Tel est, M. F., le fond de cette histoire esfrayante. Mais ce n'est pas assez d'entendre la lettre, il faut en pé-nétrer le sens et l'esprit.

"Il y avoit un riche vêtu de pourpre et de lin, qui avoit une table magnifiquement servie tous les jours; et un pauvre mendiant, nommé Lazare, tout couvert d'ulcères, étoit

couché à sa porte. »

On voit ici l'opposition de deux hommes également créés à l'image de Dieu, que sa Providence avoit placés l'un auprès de l'autre, en des positions bien différentes et avec des mœurs fort contraires. L'un dans l'élévation, et l'autre dans l'avilissement; l'un couvert de beaux habits, l'autre de haillons et d'ulcères; l'un dans la joie, les plaisirs, la bonne chère; l'autre, dans la misère, la souffrance et l'abandon.

Ne murmurons point cependant de ce par-

tage inégal: c'est le Gréateur même qui est l'auteur et le distributeur de l'inégalité des conditions. Elles entrent toutes dans l'économie de sa providence et dans le plan de sa sagesse. Elles doivent toutes servir à ses desseins et à sa gloire. Elles contribuent toutes au gouvernement du monde par une dépendance mutuelle. S'il n'y avoit que des riches, qui les serviroit? qui travailleroit pour le bien public? Et s'il n'y avoit que des pauvres, qui les soulageroit? qui commanderoit? Que chacun de nous soit donc content de la place que Dieu lui a marquée, et s'acquitte des devoirs de son état suivant les principes de la Religion. Que le pauvre honore le riche, et que le riche ne méprise pas le pauvre. Hélas! souvent ce pauvre est plus que lui devant Dieu.

"Le pauvre Lazare mourant de faim, auroit bien voulu avoir les miettes qui tomboient de la table du riche, et personne ne lui en donnoit."

C'est-à-dire, M. F., que tous les serviteurs du logis n'en avoient pas plus de pitié, ni de soin que le maître; ce qui n'est que trop ordinaire. Cependant dans les grandes maisons, combien de restes souvent perdus, que plus d'attention de la part des domestiques pourroit réserver au soulagement des misérables! Je sais bien qu'il n'appartient pas aux domestiques de disposer, de leur propre autorité, du bien de leurs maîtres, non pas même pour faire l'aumône; mais du moins peuvent - ils ne pas rebuter les

pauvres, les recevoir avec douceur, parler pour eux, leur ménager avec permission les miettes de la table, pour me servir de l'expression de l'Evangile. Ce seroit une manière d'avoir les mérites et la récompenses de l'aumône, quand on n'est pas d'un état à pouvoir soi-même la faire.

"Or, il arriva que le pauvre mourut; et il fut porté par les Anges dans le sein d'Abraham."

Voilà qui est bien consolant pour les petits et pour les humbles, pour les infirmes et pour les affligés, pour les indigens et pour les pauvres. J'entends les bons pauvres, qui ressemblent à Lazare; qui sont remplis, comme lui, de piété et de crainte de Dieu, d'humilité, de patience, de confiance au Seigneur, et de résignation à sa sainte volonté. Mais s'ils vivent au contraire dans l'oubli de Dieu et du salut, dans la négligence des devoirs de la Religion, dans la fainéantise et le libertinage, dans la rapine, dans l'impatience et le murmure, ah! malheur à eux! ils sont doublement réprouvés pour ce monde et pour l'autre. Hélas! il y a aussi bien des pauvres en enfer.

" Le riche mourut aussi et fut enseveli

Voilà, M. F., ce que Dieu juge ordinairement des grands de la terre et des mondains. A leur mort, l'Eglise prie en public pour leur ame, et tremble intérieurement pour leur salut. Le monde et la Religion même honorent leurs funérailles par une sorte de décence; mais en même temps, la justice divine les livre au supplice du malheureux riche, dont J. C. parloit. Tandis que son cadavre étoit inhumé avec honneur aux yeux des hommes, son ame étoit réprouvée aux yeux de Dieu; elle brûloit, elle étoit tourmentée dans les flammes: Crucior in hac flamma.

Et pourquoi ce riche infortuné est-il condamné à un tourment si affreux? L'accuse-t-on d'impiété, d'injustice, d'adultère? Non: l'Evangile ne lui reproche que la vie ordinaire des riches et des honnêtes gens du monde, une bonne table, le luxe des habits, le faste, la vanité, la mollesse, l'oubli des pauvres, et apparemment une religion assez superficielle.

Or, quelle est la religion de la plupart de ces honnêtes gens du monde? Une indolence. une négligence habituelles dans le service de Dieu. Mesurez la journée toute entière, leur dit S. Jean-Chrysostôme, et montrez-m'en une seule portion qui soit régulièrement consacrée au soin de votre salut. Du matin au soir, où est le temps du Seigneur? où est le temps destiné à la prière, à la lecture d'un saint livre, à l'examen de votre conscience, à l'instruction de vos enfans et de vos domestiques? Ces Chrétiens laches, à qui souvent le temps est à charge, viennent-ils à la sainte Messe les jours d'œuvres! approchent ils des Sacremens pendant le cours de l'année ? pensent-ils à se préparer au terrible Jugement qui les attend? Hélas! pas la moindre réflexion sur l'état de leur ame; à peine une confession par année et la Communion pascale; le plus souvent une Messe basse pour toute sanctification du dimanche: voilà toute

leur religion.

En vérité, on est scandalisé des mauvaises excuses qu'ils apportent sans cesse pour colører leur indévotion, et leur négligence à l'égard du service divin. - En hiver, le froid est trop piquant; en été, la chaleur abat; cet office est trop long; je suis instruit, je n'ai pas besoin de prédication; assister à Vêpres, cela n'est point nécessaire; cela n'est plus d'usage dans le monde. — C'est-à-dire, qu'il n'est plus d'usage dans le monde de paroître chrétien, de servir Dieu, d'avoir de la Foi, de la piété, du zèle pour sa sanctifi-cation, pour son salut. Mais aussi n'est-il plus d'usage dans le monde de se sanctifier, de se sauver. Excepté un très-petit nombre d'hommes qui nous consolent par leur piété, on ne voit plus guère de religion que parmi les femmes. Mais puisqu'elles seules la conservent, aiment la parole de Dieu, fréquentent les Sacremens, s'occupent de leur salut, le salut est donc réservé pour elles seules; et il n'y aura donc presque plus d'Elus parmi les hommes, surtout parmi les mondains si bien dépeints dans ce riche de notre Evangile.

Eh quoi! diréz-vous, les riches sont-ils donc autant de réprouvés et de damnés? Oui, la plupart des riches, mais non pas tous absolument. Abraham qui reçut Lazare dans son sein, avoit été riche lui-même, mais un riche modeste et détaché de ses biens; sage et réglé dansses mœurs; équitable et juste à l'égard de tout le moude; charitable pour le prochain et aumônier; religieux envers Dieu et exact à ses devoirs de religion. Sans cela, point de salut; l'enfer sera le partage des gens lâches et infidèles au service de Dieu; nous allons le voir dans la suite de notre Evangile.

Du sein des flammes où le mauvais riche est plongé, la lumière de Dieu, par un juste jugement, lui fait entrevoir dans un grand éloignement ce même pauvre qu'il avoit si fort dédaigné sur la terre, placé dans le sein d'Abraham, c'est-à-dire, dans celui du repos et de la société des Saints. Oh! quel sujet d'étonnement et d'envie pour ce réprouvé! Quel sucroit de honte et de douleur, par la comparaison de l'état présent de Lazare avec le sien.

Ainsi, M. F., ainsi le bonheur et la gloire dont jouissent les Saints dans le ciel, est pour les damnés, dans l'enfer, un objet de jalousie pleine de rage et de dépit furieux, qui augmente leur confusion, leurs regrets et leur supplice. Ils pouvoient mériter aussi d'être pareillement heureux. Hélas! il n'est plus temps. O perte irréparable! regrets infructueux! Dieu perdu pour moi! Dieu mon Créateur, la source et le centre de tous les biens, pour jamais éloigné de moi, et qui

ne me laisse en partage que des tourmens, juste prix de l'oubli que j'ai fait de sa loi, et du mépris que j'ai eu pour lui Je pouvois, comme les Saints, dompter ma chair, et me faire violence; je pouvois, comme les pénitens, me repentir amèrement de mes péchés, en faire l'aveu sincère au Ministre de J. C., mener ensuite une vie pénitente et toute nouvelle; je pouvois, comme eux, puiser dans les Sacremens, dans le sang du Sauveur, les grâces du salut. Ah! que ne l'ai-je fait? je serois dans le ciel, et je suis dans l'enfer! Ah! M. F., quelle amère réflexion! mais réflexion trop tardive; réflexion inutile et désespérante.

« Gependant, ce malheureux riche s'adresse à Abraham, le père de sa nation; il le conjure avec ardeur d'avoir pitié de lui, et d'envoyer Lazare lui porter du moins une goutte d'eau pour le rafraîchir dans la fournaise où il brûle. Mon fils, répond le Patriarche, si vous avez eu quelque bonne qualité parmi tous vos vices, si vous avez fait quelque bonne action, souvenez-vous que vous en avez reçu la récompense sur la terre; et Lazare vertueux n'y a eu que des maux, des souffrances, des épreuves. C'est donc à présent son tour d'être heureux, et le vôtre, de souffrir. »

Terrible discernement de la justice divine, qui s'exerce dans l'autre vie, où l'ordre des choses est souvent bien changé. Là, c'est Lazare, qui n'a plus aucun besoin; et le riche, qui est dans une profonde misère. Ce

riche est devenu lui-même le pauvre et le mendiant, réduit à demander en vain une goutte d'eau à celui auquel il a refusé des miettes de pain. Equitable compensation, qui montre bien la rigueur inflexible des artes irrévocables de la justice de Bien.

Abraham ajoute: "Il y a entre vous et nous une barrière insurmontable, un grand

abime qui nous sépare et qu'on ne peut

Voilà, M. F., le comble du malheur pour les réprouvés de l'enfer, l'impossibilité d'en sortir, et par conséquent la perpétuité des peines, une séparation éternelle de Dieu, des Saints, du ciel. De là, l'extrême désolation et le dernier désespoir. Oh! qu'il est affreux de se dire à soi-même : Je souffre, je brûle, et je souffrirai et je brûlerai à jamais! Il n'y a plus pour moi d'espérance, ni de ressource; il n'y aura jamais de fin ni de relâche à mes tourmens. Quand j'aurai brûlé des millions d'années, des millions de siècles, je ne ferai encore que commencer; et je verrai toujours devant moi une éternité de douleur, de larmes et de grincemens de dents. O pénitence, où êtes-vous? ô sang du Rédempteur, qu'êtes-vous devenu? Mais, cris inapuissans! un chaos immense placé de la main de Dieu, nous sépare à jamais. O éternité, éternité de Supplices pour moi! Ah! quel séjour sue l'enfer! et, qu'est-ce qui m'y a précipité? Hélas! pour goûter un plaisir d'un moment, pour jouir d'une fatale liberté; pour ne pas me priver d'une vaine satisfaction; pour m'épargner un peu de violence qu'il eût fallu me faire, un peu de honte qu'il eût fallu essuyer dans la Confession, un peu de gêne qu'il eût fallu prendre pour m'acquitter des devoirs de la Religion, j'ai perdu le ciel, et je me suis précipité dans l'enfer! O fureur! O folie! mais folie irréparable et sans ressource.

Ah! pécheur, si vous vouliez y réfléchir, oseriez-vous braver cette éternité de supplices, comme vous le faites! et si vous n'y réfléchissez point, que vous êtes imprudent! que vous êtes insensé!

"Enfin, le riche infortuné dont nous parlons, se réduit à demander, puisqu'il n'y a plus de grâce pour lui, qu'au moins Lazare aille avertir ses frères de ne pas s'exposer à vénir comme lui, dans ce lieu de tourmens.

Mais on lui répond, qu'ils ont Moïse et les Prophètes, la révélation et la Loi; et que s'ils ne croient pas à la Religion, ou que si l'enivrement du siècle et des passions l'emporte sur elle, l'apparition d'un mort ne les

convertiroit pas non plus. »

M. F., nous avons des motifs de persuasion et de crédibilité, plus forts que Moïse et les Prophètes. Dieu, selon sa promesse, nous a envoyé son Fils, non-seulement pour nous assurer de nouveau de la vérité d'une autre, vie, mais pour nous expliquer en détail ce qui s'y passe, le feu qui brûle et tourmente les pécheurs morts dans leur péché; feu qui ne s'éteindra jamais, et les tourmentera toujours: le ciel qui comblera

de délices et de gloire ceux qui auront ser Dieu, et qui seront morts dans sa grace C'étoit au Fils de Dieu qu'il appartenoit d nous révéler des secrets si importans, li qui étoit chargé d'instruire les hommes, c les racheter, et de juger les vivans et le morts; lui qui est venu du ciel sur la terre de la terre est descendu aux enfers : de enfers est revenu sur la terre; et de terre est retourné au ciel; lui qui, penda sa vie mortelle, pour preuve de sa mission a fait tant de miracles; a, d'une seule p role, ressuscité les morts. Qui ne croi pas cette vérité sur un tel témoignage est un furieux qui, de gaîté de cœur, ve se perdre éternellement? Ne pas croire l'en! sur le témoignage de Dieu même, c'e vouloir s'aveugler et s'endurcir. Il n'y a q les passions qui puissent aveugler à ce poin et il n'y a en effet que ceux qui s'y livren qui doutent de l'enfer. Mais croire à l'enfe et s'exposer sans cesse à brûler éternelleme dans ce gouffre de feu, c'est être insensé le plus cruel ennemi de soi-même.

Pensons-y, M. F.; on ne vit qu'une f sur la terre; on n'y meurt qu'une fois; de là on entre dans l'éternité. Mais de l'éte nité, on ne retourne plus sur la terre. I réprouvés n'en goûteront plus les avantage et les Saints n'en courront plus les risques. n'y a que nous qui vivons, qui puissic choisir entre ces deux éternités; et l'une ces deux éternités sera bientôt notre parta

O éternité! dont chaque moment m'

Digitized by Google

proche, ah! si j'eusse pensé à vous jusqu'ici, que de fautes j'aurois évitées, quels progrès n'aurois-je pas fait dans la vertu! C'en est fait, ô éternité! je ne vous perdrai plus jamais de vue; vous deviendrez la règle de toutes mes pensées, de toutes mes paroles, de toutes mes actions. Sans cesse je me dirai: Je marche vers l'éternité; tout ce que je fais, tout ce que je pense, tout ce que je dis me conduit à l'éternité. Mais est-ce à une heureuse, ou à une malheureuse éternité? Ah! songez-y, mon frère, parce qu'une fois sorti de ce monde, votre sort sera décidé sans retour. O Dieu! qui ne tremblera pas en pensant à cette vérité! Qui pourroit encore vous offenser après s'en être pénétré?

Faisons donc tous mos efforts, M. F., pour éviter un si grand malheur, tandis que nous le pouvons encore-avec la grâce. Que les riches tremblent et se hâtent de racheter leurs péchés par l'aumône, par la pénitence et par une vie chrétienne, par leur exactitude aux saints exercices de la Religion; eux qui en ont plus le loisir que ceux qui sont obligés de travailler pour gagner leur vie. Que les bons panvres se consolent et se sanctifient par la patience et par l'humilité. Que les conditions moyennes participent à la charité des riches et à la patience des pauvres, afin que nous méritions tous d'être un jour réunis avec Abraham et Lazare dans le sein de l'immortalité bienheureuse, que je vous souhaite au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il.

Digitized by Google

# SAGESSE DE JÉSUS-CHRIST DANS SES RÉPONSES.

#### FEMME ADULTÈRE.

Qui sinè peccato est vestrum, primus in illam lapidem mittat. Que celui d'entre vous qui est sans péché, jette la première pierre à cette femme criminelle. S. Jean, 3.

Le Messie n'a pas seulement opéré des miracles nombreux, publics et éclatans, mais on voit encore dans l'histoire de sa vie, des traits frappans d'une sagesse surnaturelle et d'une autorité supérieure, qui font l'admiration de l'esprit humain, et qui doivent être pour nous de grandes leçons.

doivent être pour nous de grandes leçons.

Telle fut, M. F., la réponse qu'il fit un jour à la malignité pharisaïque, qui cherchoit à lui tendre des piéges, à le décrier, à le perdre. Instruisant un matin le peuple dans le Temple, les Scribes et les Pharisiens lui amenèrent une femme qui avoit été surprise en adultère, et lui dirent:

Maître, la loi de Moïse ordonne de lapider ces sortes de personnes: pour vous, quel est votre sentiment, et qu'en dites-vous?

Quelque simple que paroisse en ellemême cette affaire, si on en considère attentivement toutes les circonstances, on verra que jamais cause plus impliquée n'a été déférée à aucun tribunal, et que jamais décision n'a présenté plus clairement les traits d'un Dieu Sauveur, et ne pouvoit être plus digne de celui qui étoit plus grand que Salomon. Appliquez-vous, M. F., voici plus d'un sujet d'admiration et d'instruction pour vous; et vous, pécheurs, voici encore un grand trait de la miséricorde du Sauveur: puisse-t-il vous toucher et vous convertir à lui!

Quoique les ennemis de J. C. eussent été mille fois confondus par la sagesse de se réponses, ils espérèrent enfin le perdre dans l'esprit du peuple en lui déférant la cause de la femme adultère. Car voici, dit saint Augustin, comment ils raisonnoient:
« Cet homme, disoient-ils entr'eux, s'altire l'admiration du peuple par sa douceur et par son amour pour la justice. Mais, pour montrer à ce peuple prévenu, qu'il n'est pas aussi doux ni aussi juste qu'il paroît l'être, présentons - lui la femme adultère; rappe-Îons-lui la peine que la loi de Moïse a décernée contre ce crime, et demandons-lui quelle est la conduite qu'on doit tenir envers celle qui s'en est rendue coupable. S'il répond qu'il faut la lapider, il perdra, par la sévérité de cette sentence, l'affection qu'il s'est attirée par les charmes de sa douceur. S'il dit au contraire qu'on doit la renvoyer sans la punir, il détrompera ceux qui le regardent comme une homine juste, puisqu'on ne peut l'être, lorsque, malgré la loi, on veut que le crime soit impuni. Il faut nécessairement

cessairement qu'il opte entre ces deux ré-ponses, il n'a qu'à choisir entre le pardon et la punition. Mais pour ne pas perdre l'affection du peuple, il décidera surement qu'il faut pardonner, et alors nous serons autorisés à lui dire: Quoi! vous vous donnez pour le Messie, et vous êtes l'ennemi de la Loi. et vous tenez un langage opposé à celui de Moïse, à celui même de Dieu, dont Moïse n'étoit que l'organe! Vous favorisez donc le crime! vous êtes donc un séducteur du peuple! "Ainsi parloient entr'eux les Scribes et les Pharisiens. Mais, ajoute S. Augustin, que peut la fausse prudence des hommes contre la Sagesse divine? O Jésus! vous saurez bien rompre le piége qu'on vous tend, confondre ceux qui vous l'ont tendu, et sauver cette ame pénitente. J. C. ne leur dira pas, qu'il ne faut point la lapider; ce seroit violer la Loi. Il ne leur dira pas non plus qu'il faut la lapider; puisqu'il a si souvent déclaré qu'il ne veut point la mort du pé-cheur, mais sa conversion, et qu'il n'est venu que pour sauver ce qui avoit péri. Que répondra t-il donc ? Ecoutez-le , M. F., et jugez par vous-mêmes, combien sa réponse est pleine de justice, de douceur et de vé-rité. Après avoir écouté les Pharisiens, Jésus se baisse, écrit du doigt sur la terre; puis se relève, et dit avec un air plein de majesté à ses ennemis qui continuoient de l'interroger, et le pressoient de répondre : Que celui d'entre vous qui est sans péché, lui jette la première pierre.

Oui, il est juste qu'on observe la Loi, et le crime qu'elle interdit doit être puni. Mais il ne doit pas l'être par des hommes dignes eux-mêmes de punition, et ce ne sont point les conpables qui doivent juger les coupables. Que chacun de vous commence donc par rentrer en soi-même, qu'il s'examine, qu'il interroge sa conscience, et qu'il se juge d'après les reproches qu'elle lui fera. Y aurat-il un seul de vous qui ne se trouve pécheur? Or, si vous avez tous péché, si vous êtes tous coupables, comme cette femme (n'importe de quel crime que ce soit), ou renvoyez-la sans punition, ou consentez à être punis comme elle. Ainsi donc, que celui d'entre vous qui est sans péché, lui jette la première pierne. Que ces mots sont admirables! que cette sentence est instructive! nous ne saurions trop la méditer, M. F. Ah! si nous l'avions présente à l'esprit, si nous avions sans cesse devant les yeux nos misères, nos péchés, notre foiprit, si nous avions sans cesse devant les yeux nos misères, nos péchés, notre foiblesse, aurions nous la malignité de censurer et de déchirer notre prochain? Lorsque nous en sommes tentés, rentrons dans notre cœur, et nous reconnoîtrons que nous sommes peut-être encore plus imparfaits, plus vicieux et plus coupables devant Dieu, que ceux même que nous condamnons avec tant de suffisance et de malice. Il y a dans cet indigne procédé, non-seulement peu de charité et de religion de notre part; mais encore quelquesois bien de l'injustice, de l'exagération, de la témérité, de l'imprudence même et de la bassesse. Or, un retour sur nous-mêmes calmeroit notre cœur, y produiroit l'humilité, la douceur, la compassion, la charité; édifieroit le prochain, et nous gagneroit le cœur de Dieu.

« Jésus ayant dit ces mots, se baisse de nouveau et continue de former des traces sur la terte. » Suivant S. Jérôme, il écrivoit les péchés secrets et les plus humilians de ces Pharisiens dont l'intérieur lui étoit connu. Chacun d'eux y lut visiblement les siens; et cette lumière divine qui leur représente, qui leur reproche leur propre infamie et l'énormité de leurs crimes secrets ... est si vive, si pénétrante, si importune, que cette vue d'eux-mêmes les saisit d'horreur et d'effroi. Il leur semble que ce Prophète va les démasquer. Interdits, confus, bourrelés intérieurement, ils sortent tous l'un après l'autre, les anciens les premiers, et laissent J. C. avec la pécheresse; c'est-àdire, l'infinie miséricorde avec la profonde misère. Ils disparoissent tout couverts de honte de de dépit.

Hélas! ô mon Dieu! si une seule de vos paroles glace d'effroi vos ennemis, lorsmème que vous leur épargnez la vue de votre auguste visage et la sévérité de vos regards, que sera-ce lorsque vous viendrez dans votre gloire manifester leur conscience et prononcer le dernier arrêt de leur réprobation? Où fuirai-je alors? Quelle retraite pourra cacher ma honte et me soustraire au châtiment? Avant de paroître à ce tribunal redoutable.

j'irai, Seigneur, aux pieds de votre Ministre lui confesser tous mes péchés, en attendant, avec la pécheresse, l'arrêt de votre miséricorde.

Oui, M. F., écoutons aussi cette voix intérieure, ce cri de la conscience, ces remords pressans, ces reproches amers, qui s'élèvent quelquefois dans le fond de notre eœur; mais que ce ne soit pas comme les Scribes et les Pharisiens, pour nous jeter dans le chagrin et le dépit, et pour nous éloigner de J. C.; que ce soit plutôt pour revenir à lui, comme la pécheresse de notre Evangile.

Ici la scène change. Les artifices de l'envie n'ont servi qu'à faire éclater la profonde sagesse de J. C. Maintenant sa clémence miséricordieuse va nous inspirer une salutaire confiance. Après avoir vu dans cette pécheresse la laideur du péché, nous allons en

apprendre les remèdes.

LA femme adultère, délivrée de ses accusateurs, conçut sans doute une douce espérance d'éviter le supplice. Mais, placée en présence du Saint des saints, et au milieu d'un peuple innombrable qui avoit les yeux attachés sur elle, pouvoit-elle éviter une confusion humiliante, presqu'aussi terrible que la mort? Ne craignez rien cependant, pécheresse pénitente, votre Sauveur vous épargnera la honte et la mort. « Jésus se » relève, et ne voyant plus ni Scribes, ni » Pharisiens autour de cette femme, il hii » dit: Femme, où sont vos accusateurs? » personne ne vous a-t-il condamnée? — » Non, répondit-elle. » C'étoit bien la seule parole qu'elle pût dire sans rougir. Non-seuloment elle peut faire cette réponse sans confusion, mais encore avec la plus sensible consolation. O femme pécheresse! qu'il est bon celui qui, par son interrogation, vous a ménagé cette réponse consolante! Ah! qu'il est bon, qu'il est tendre, qu'il est aimable, qu'il mérite bien toute la tendresse de nos cœuss et toute notre affection!

" Personne me vous a condamnée! Eh bien! reprit le Sauveur avec une tendre bonté, je ne vous condamnerai pas non plus.

Allez en paix; mais ne péchez plus. »

Ah mon Dieu! j'osois m'attendre à cette réponse. Vous, condamner une pécheresse, mais contrite et humiliée! vous, qui êtes venu appeler les pécheurs et donner votre Sang pour eux, vous les condamneriez! Ah! loin de nous une pareille crainte. Et moi, Seigneur, me condamnerez-vous? Je suis, il est vrai, chargé de péchés innombrables; mais enfin je viens à vous. Je n'y viens point entraîné malgré moi par des accusateurs violens; j'y viens pressé par le repentir de mes péchés et par le regret de vous avoir offensé; vous serez donc mon salut et mon libérateur.

O pécheurs! faites-en l'expérience. Allez découvrir toutes vos infidélités aux Prêtres qu'il a choisis pour le remplacer. S'ils vous trouvent sincèrement pénitens, non-seule-ment ils ne vous condamneront pas, mais ils vous absondront en son moin. Et quand ils vous auront absous, Jésus vous condam-nera t-il? Non, non. Attendez tout de sa miséricorde. Il vous dira comme à la pécheresse : Mon Ministre ne vous a pas condamné, il vous a absous : et moi aussi, je ne vous condamnerai point; je ratifie l'absolution qu'il vous a donnée. Allez en paix; mais ne péchez plus.

Allez. Par cette parole , J. C. pourvoyoit À la sureté de cette semme. Oui, allez sans crainte; vous ne serez point lapidée, vous ne mourrez point. Rassurez-vous, l'orage est dissipé. Sortez en liberté, et jouissez de la grâce qui vous est accordée.

Ah! M. F., qui pourroitdire quelle sue la joie de cette pécheresse, de se voir si heureusement délivrée d'un si grand péril ! Le sentiment le plus vif de la vie n'est-il pas d'être enlevé à la most qu'on attendoit ? C'est ainei qu'en recevant un pécheur en grace; la bonté paternelle de Dieu remet d'ordinaire le calme dans son cœur, et même remplit quelquefois son ame de suavité et de consolation. Oh! que ce gage sensible de sa récon-ciliation doit être doux et consolant!

Il vous est promis aussi, pécheurs : pourquoi le refusez-vous? O vous, qui vous obstinez à ne pas vouloir vous confesser; et vous, qui cachez vos péchés en confession, que vous êtes aveugles! que vous êtes enne-mis de vous-mêmes! Quoi! il ne vous en conteroit qu'un aveu sincère avec un cœur contrit, pour éviter cette confusion éternelle qui vous accablera, cet enfer qui est ouvert sous vos pieds et qui bientôt vous engloutira; il ne vous en coûteroit qu'une accusation sincère pour recouvrer la grâce de votre Diea, le calme de la conscience, cette paix délicieuse qui est le plus grand de tous les biens dont on puisse jouir dans la vie présente; et vous ne le voulez pas! Encore une fois, quel aveuglement! que vous êtes ennemis de vous-mêmes!

Cette semme, après avoir été ainsi congédiée, pouvoit se retirer en toute assurancé. Elle avoit comparu devant ses juges, et elle avoit été renvoyée sans condamnation. On ne pouvoit donc plus revenir sur cette affaire. B'ailleurs, les Scribes et les Pharisiens n'avoient garde de la renouveler; ils auroient plutôt souhaité pouvoir à jamais en abolir la mémoire. On ne pouvoit pas non plus ac-cuser Jésus de s'être relaché de la Loi, et d'avoir usé de trop d'indulgence; il n'avoit sait que ce qu'avoient sait les Pharisiens euxmemes. Il avoit eu soin de faire déchirer par cette femme que personne ne l'avoit condamnée. A leur exemple, il ne la condamnera pas non plus. Ainsi, par ce celèbre jugement, où éclatent la sagesse de Jesus, la connoissance qu'il a des cœurs, sa sainteté, sa douceur et sa miséricorde, il évite le piége qu'on lui tend, il conserve sa dignité, il déconcerte ses ennemis, il ménage la Loi, il sauve la femme coupable, et s'attire de H 4

plus en plus l'admiration, le respect et

l'amour du peuple.

La femme s'étant retirée, l'assemblée se sépara; mais cette humble pénitente, après un si grand danger et une si grande miséricorde, n'oublia pas sans doute le dernier avertissement de son divin Libérateur: Ne

pechez plus.

Or, remarquons avec St. Augustin, que si J. C. pardonne à la pécheresse, il ne lui pardonne qu'en condamnant son péché : en lui défendant d'y retomber, il lui donna à entendre que si elle y retomboit, au lieu de pouvoir compter sur sa miséricorde, elle auroit tout à craindre de sa redoutable justice. Et voilà, pécheurs, ce qu'il vous faut bien mettre dans l'esprit. J'aime à vous rappeler les grands traits de la miséricorde du Sauveur envers les pécheurs; mais gardez-vous de vous en faire un motif pour vous autoriser à l'offenser de nouveau, ou à persévérer dans le péché. Car s'il est bon, il n'est pas moins certain qu'il est juste; et sa justice doit autant nous effrayer, lorsque nous voulons retomber ou persévérer dans le péché, que sa miséricorde est propre à nous rassurer, lorsque nous voulons en sortir et y renoncer. Ne désespérez donc pas de cette divine miséricorde; mais n'espérez pas non plus trop en elle. Il n'est pas moins dangereux, ajoute St. Augustin, d'y trop compter, que de s'en défier : en y comptant trop, nous donnerions dans la présomption; en nous en défiant, nous tomberions dans

le désespoir; et l'un et l'autre de ces défauts nous perdroient. Evitons donc ces deux écueils en marchant toujours entre la crainte et l'espérance. Ne disons pas, comme ceux qui se reposent trop sur la bonté divine : Dieu est trop bon pour vouloir me perdre; il me donnera toujours le temps et les grâces qui me sont nécessaires pour me sauver; parce que, tout bon qu'il est, si nous abusons de sa bonté divine, si nous nous abusons de sa bonté divine, si nous différons de jour en jour de nous convertir, tout à coup sa-colère fondra sur nous, dit le Sage, et nous immolera à sa terrible vengeance. Ne disons pas non plus, comme ceux qui craignent trop sa justice: Meiniquités sont trop grandes pour que je puisse en obtenir le pardon; parce que tout juste qu'il est, il nous déclare qu'en quelque temps que le nécheur revieure à lui sincàtemps que le pécheur revienne à lui sincèrement, il oubliera toutes ses iniquités. Pour éviter une trop grande confiance, ou une crainte excessive, imaginons que ce Dieu de bonté nous dit aujourd'hui comme à la femme adultère: Allez en paix; mais ne pêchez plus.

Ne doutons point qu'un tel avertissement du Sauveur n'ait été efficace, et que cette pécheresse, convertie par J. C. même, ne soit devenue une vraie pénitente, reconnoissante envers Dieu, humble devant les hommes, charitable pour le prochain, sévère pour elle-même, fidèle aux devoirs de la Religion, appliquée aux bonnes œuvres, pénétrée d'amour pour la vertu, et d'horreur pour le vice. Que ce modèle de conversion est intéressant et digne de notre émulation!

O vous donc, pécheurs, vous qui avez été assez malheureux pour l'imiter dans son désordre, soyez du moins assez sages pour la suivre en son retour à Dien! Reconnoissez comme elle, de bonne soi, votre iniquité au tribunal de J. C. Subissez-en avec humilité comme elle, la confusion mortifiante. Concevez-en, comme elle, un regret vifet amer. Méritez, comme elle, de trouver grâce et miséricorde devant le souverain Juge. Quittez absolument, comme elle, les engage-mens, les occasions, les attachemens du péché. Mais, que ce soit, comme elle, sans excuse, sans réserve, sans délai. Hélas! comment se confessent la plupart? Si l'on a commis le crime honteux, la honte ferme la bouche, on le cache. Si l'on a fait une injustice, ou exercé l'usure, la crainte de la restitution empêche d'en parler. Si l'on est dans quelque habitude, on change de confesseur, pour n'être pas renvoyé. Si l'on est dans quelque occasion prochaine, on cherche un confesseur dont on n'est pas connu, qui ne sait rien de la vie qu'on mene, pour n'être point obligé de la quitter. Mon Dieu!' quelles confessions! que de sacriléges!

Ah! M. F., souvenez-vous qu'on ne se moque pas toujoursimpunément du Seigneur; et qu'il viendra pour vous, bientôt peut-être, ce jour funeste, où vous ne pourrez plus retrouver la voie du salut. Profitez donc de la grâce et du temps qui vous restent: Ré-

Digitized by Google

parez le passé; sanctifiez l'avenir par la

penitence et par la ferveur.

Divin Sauveur, ce sera votre ouvrage. Le pécheur est déjà ébranlé; achevez sa conversion. Qu'il confesse enfin son crime, qu'il se jette entre les bras de votre miséricorde. Qu'il soit absous, lavé, purifié, sanctifié, comme cette pécheresse, afin que nous ayons la consolation de l'admettre à votre sainte Table! Répandez, ô bon Pasteur! répandez sur ce cher troupeau que vous m'avez confié, de nouvelles bénédictions pendant ce saint temps du Carème. Lavez toutes les taches, purifiez tous les cœurs, préparez-vous-y une demeure. Que cette Pâque soit vraiment pour tous, le passage du peché à la grace, de la mort à la vie, de la corruption du tombeau, à la résurrection glorieuse. Je vous le souhaite, M. P., au nom du Père, etc.

# GLORIFICATION DE JÉSUS-CHRIST DANS SA TRANSFIGURATION.

Jesus transfiguratus est ante eos, et resplenduit facies ejus sicut sol. Jésus se transfigura en leur présence, et son visage parut resplendissant comme le soleil. S. Matth. 17.

Mortels, vous aimez le merveilleux: il vous faut des objets éclatans pour fixer votre admiration. L'abjection, au contraire, vous répugne; et les humiliations du Messie, ses opprobres, ses souffrances, son supplice, étonnent quelquefois votre raison et vous rebutent peut-être. Venez au Thabor, et apprenez-y à le connoître. C'est là qu'il va lever d'avance le voile qui couvre en sa personne les splendeurs de sa divinité sous les ombres de notre humanité. C'est là que, du sein d'une nuée lumineuse, l'oracle du Ciel va manifester son origine divine et sa mission, pour instruire en maître, pour commander en législateur, pour agir en Dieu.

M. F., ce brillant appareil de gloire et de grandeur fortifiera sans doute votre foi et vous préservera du scandale que notre orgueil prend quelquefois du triste et humble mystère de sa Croix, que je dois bientôt vous annoncer. Transportons-nous donc en esprit sur cette célèbre montagne du Thabor, et

disons aujourd'hui, comme Moïse à la vue du buisson ardent sur le mont Horeb: J'irai et je verrai ce que c'est que cette grande vision. Contemplons J. C. dans sa transfiguration; ne perdons aucune des leçons qu'il nous y présente, et tâchons surtout de concevoir l'avant-goût de la félicité qu'il nous y fait entrevoir. Accordez-moi toute votre attention.

J. C. venoit d'annoncer à ses Apôtres les souffrances et les supplices de sa Pas-sion. « Il faut, leur disoit il, que je sois insulté, outragé, flagellé, crucifié, mis à mort à Jérusalem. » Ce discours avoit révolté les sentimens trop humains du premier des Apôtres. Pour le prémunir d'avance contre le scandale de sa Croix, et pour lui faire comprendre que s'il souffre, que s'il meurt, ce ne sera point par foiblesse ni par impuis-sance, mais par des desseins supérieurs, J. G. veut bien lui faire une de ses plus insignes faveurs, en dévoilant à ses yeux l'éclat de sa divinité. Il lui associe Jacques et Jean, parce qu'il doit les rendre aussi témoins des humiliations et des douleurs de son agonie, au jardin des Olives. Quelle faveur pour ces trois Apôtres! Et pourquoi J. C. la leur accorde t-il? C'est parce que leur Foi étoit plus vive et leur amour plus tendre, dit St. Jean-Chrysostome. Si donc nous voulons avoir part aux bienfaits particuliers du Sauveur, tâchons de les mériter en nous attachant toujours

plus fortement à lui. Plus nous l'aimerons, plus il nous donnera des marques de son

amour, comme à ces trois Disciples.

" Jésus les conduisit à l'écart sur une haute montagne appelée Thabor. » C'étoit assez sa coutume, après avoir travaillé le jour à l'instruction des peuples, de se retirer le soir dans quelque lieu solitaire, ou sur quelque montagne pour y passer une partie de la nuit en oraison. Or, tandis qu'il étoit ainsi en prière, dans la plus intime communication avec le Ciel et la plus ardente ferveur, tout à coup son humanité sacrée se transforme par sa toute-puissance, et par une manifestation sensible de sa divinité. Son auguste front devient radieux comme le soleil, et il en rejaillit sur son vetement même un éclat éblouissant comme la blancheur de la neige. La lumière divine, qui sort de son auguste visage, répand au loin des rayons brillans dont l'éclat également vif et plein de douceur, charme les yeux sans les éblouir. O le charmant spectacle! O heureux les yeux qui vous ont vu, Seigneur, dans votre gloire! Disparoissez, beautés restres! Qu'êtes-vous avec tous vos appas et vos artifices? Qu'êtes-vous, limon, cendre et poussière, en comparaison de Jesus, la souveraine beauté?

Belle image de la gloire, de la splendeur et de la félicité du ciel! Ah! M. F., si ce passager écoulement de l'essence divine fut quelque chose de si admirable, de si ravissant, qu'est-ce donc que le séjour même

de sa magnificence et le trône de sa gloire? Aveugles que nous sommes! pourquoi notre cœur presque toujours penché vers la terre, a-t-il tant de peine à élever ses regards, ses désirs, ses efforts vers le bonheur suprême que le souverain Rémunérateur nous cache en cette vie, et nous prépare pour l'autre; qui doit être l'objet de nos vœux, le terme de nos travaux, le prix de nos bonnes œuvres, la récompense de nos vertus, et la couronne immortelle de ceux qui auront vaincu dans cette vallée de larmes, de tentations, de combats, contre les ennemis de notre salut?

Par cette glorieuse transfiguration, J. C. nous donne encore un gage de celle qu'il destine à nos corps, lorsque réunis à nos ames, ils en partageront la félicité dans le ciel. Oui, M. F., cette chair corruptible, ces corps aujourd'hui sujets à tant de besoins et de misères, ressusciteront glorieux et impassibles, affranchis pour toujours des diverses calamités de cette vie, revêtus d'une beauté éblouissante et d'un éclat qui effacera celui du soleil; doués, en un mot, de toutes les qualités des esprits, et semblables au corps glorieux de J. C. O vérité consolante! Pouvons-nous la croire, et n'en pas faire l'objet continuel de nos méditations? Pouvons-nous y penser, et ne pas nous sentir pénétrés et ravis de joie?

ravis de joie?'
Voilà, M. F., les sentimens que J. C.
avoit dessein d'imprimer dans le cœur de
ses trois Apôtres. Destinés qu'ils sont à boire.

le calice de sa Passion, il veut les animer par la certitude des récompenses: il leur laisse entrevoir l'avant-goût des félicités qu'il réserve à leurs humiliations, à leurs travaux et à leurs souffrances. Pierre, Jacques et Jean paroissent d'abord entrer dans ses vues: ils se rendent attentifs au spectacle surprenant de sa transfiguration, et ne perdent aucune circonstance de ce miracle: Ils aperçoivent Moïse et Elie qui s'entretiennent avec J. C.

Moïse fut, comme vous le savez, le grand législateur d'Israel, l'homme de la droite du Très-Haut et l'instrument de ses prodiges. Elie fut un de ses plus grands Prophètes, illustré par d'éclatans miracles, enlevé au Giel sur un char de feu. Or, la Loi représentée par Moïse, et la prophétie par Elie, viennent attester que J. C. est le Messie qui a été figuré et prédit. Moïse vient soumettre la Loi de servitude dont il étoit le ministre, à la Loi de grâce que J. C. apporte aux hommes. Et Elie, le père des Prophètes, vient reconnoître, confesser et adorer celui qui est l'objet, la fin, le principe et le terme de toutes leurs prédictions.

En effet, de quoi s'entretiennent-ils avec J. C.? L'Evangile nous l'apprend. L'est du mystère de la Rédemption du monde qu'il vient opérer; c'est de sa mort et du supplice qu'il va souffrir pour eux; c'est de son sanglant sacrifice sur le Calvaire. Mais est-ce donc là un sujet qui puisse plaire au Seigneur Jésus, et duquel il aime à s'entretenir avec

ses amis, au milieu même de sa gloire? Oui, mon Sauveur, et je le conçois : c'est que vous parler de votre mort, c'est vous parler de votre amour. Et pourquoi donc, ingrats que nous sommes, ne nous en entretenons-nous pas sans cesse, nous qui avons été l'objet de ce grand amour, et qui en recueillons tous les fruits? Pourquoi, par exemple, lorsque nous assistons à ce sacrifice qui nous remet encore cette mort sous les yeux, n'en sommes-nous pas tout occupés, tout pénétrés, tout enflammés? O mort! o souffrances, o excès de l'amour de Jésus, ne vous payerons - nous jamais que d'un

excès d'ingratitude?

Moïse et Elie ne parlent à J. C. que de la mort qu'il doit soussirir à Jérusalem. Etonnante réslexion! Dans cette circonstance merveilleuse qui doit, ce semble, les ravir d'admiration et les occuper de sa gloire présente, ils ne lui disent rien de cet état, ni de son règne immortel sur la maison de Jacob. Ils ne lui parlent que des opprobres, des soussirances, des amertumes de la mort qui l'attend; et, comme s'il étoit déjà dans son agonie ou sur la montagne du Calvaire, ils ne lui présentent sur le Thabor même, que le calice de sa Passion. Admirable sujet d'instruction pour nous, M. F., qui nous apprend à nous souvenir que dans les jours même les plus brillans, les plus beaux de notre vie, au milieu des succès et des prospérités, notre règne, comme celui de notre Chef, n'est pas de ce monde; que la Groix est aussi le

partage de ses Disciples; et la perspective de la mort, l'aiguillon qui doit animer la Foi du Chrétien, soutenir sa vertu et le faire tendre constamment à sa dernière fin.

Les Apôtres ne pénétroient pas encore ce mystère. Occupés des consolations actuelles qu'ils éprouvoient, quelque bornées qu'elles fussent en elles-mêmes, ils s'y attachent, et ne pensent ni aux travaux que J. C. leur destine, ni à la gloire inessable qu'il leur réserve. Tout éblows de la gloire de leur divin Maître, enchantés de voir à ses côtés les deux hommes les plus distingués de la Loi , lui rendre hommage , le reconnoître pour le Messie d'Israel, Pierre est rempli d'une si grande alégresse, qu'il s'écrie avec transport, au nom des deux autres : « Seigneur, nous sommes bien ici! que nous serions heureux si vous nous permettiez d'y demeurer avec vous! Consentez que nous élevions dans cet endroit trois tabernacles; l'un sera pour vous, le second pour Moise, et le troisième pour Elie. » Mais Pierre, aussi bien que ses compagnons, agité de différens mouvemens de surprise, de crainte, d'admiration, de joie; tout à la fois, effrayé, ébloui, enchanté de la grandeur et de la nouveauté du spectacle, n'étoit pas à lui, remarque l'Evangéliste, et « ne comprenoit

" pas ce qu'il disoit. "
Non, non, M. F., la terre n'est pas le lieu de la jouissance. Si Dieu quelquefois nous y fait sentir la douceur de sa présence, c'est une faveur passagère qui ne nous est

accordée que pour nous animer à travailler et à souffir avec lui. Que si nous ne devons pas nous attacher à cette douceur si légitime, que sera-ce donc des fausses douceurs de ce monde, de ses joies et de ses plaisirs frivoles? Hélas! on est d'abord ébloui par l'éclat dont il brille; on croit trouver le vrair bonheur dans les sentimens qu'il semble promettre, et l'on ét comme Pierre: Nous sommes bien ici. Mais à peine commence-t-on à en jouir, que si la fortune ou la mort ne viennent pas nous les ravir, le dégoût ou l'ennui viennent en altérer la douceur. La vraie félicité ne se trouve donc que dans le ciel; et c'est pour cela que Dieu, qui est un bon pere, et qui veut rendre tous ses enfans heureur, nous y appelle tous, et nous donne à tous les grâces qui nous sont nécessaires pour y parvenir.

Consolez - vons donc, vous qui, n'ayant iei-bas em partage que la pauvreté, la peine, les souffrances, enviez souvent le sort de ceux qui passent leurs jours dans l'abondance et les plaisirs. Quoique vous paroissiez maintenant plus malheureux qu'eux, il ne dépend que de vous d'être un jour infiniment plus henreux qu'eux. Il ne vous faut pour cela que travailler à mériter le bonheur du ciel. Là, il n'y aura plus ni peine, ni travail, ni pauvreté, ni souffrance, ni chagrin, ni inquiétudes. Là, vous serez exempt de tous les maux, et vous jouirez de tous les biens. Là, vous verrez Dieu, vous l'aimerez, vous-le posséderez; et en

le voyant, en l'aimant, en le possédant vous serez plus heureux que si vous jouissiez de tous les biens et de tous les plaisirs que le monde pourroit vous offrir. Vous vous plaignez d'être malheureux ici-bas; travaillez donc du moins à vous rendre heureux dans l'éternité.

Il est vrai qu'il en coûte pour arriver au ciel. J. G. lui-même nous dit que le chemin qui y conduit est étroit et difficile. Mais n'en coûte-t-il rien pour se procurer les frivoles avantages dont on peut jouir sur la terre? N'en coûte-t-il rien, par exemple, aux hommes de travail pour obtenir le modique salaire qui en est le prix; et ne faut-il pas qu'ils le gagnent tous les jours à la sueur de leur front? On le dit tous les jours, et l'expérience suffit pour en convaincre: on ne peut se procurer aucun avantage, sans l'acheter par quelque peine; et vous vou-driez que le bonheur du ciel, qui réunit tous les avantages, ne yous coûtât rien? Cela est-il raisonnable, M. F.? Revenons à notre mystère.

PIERRE avoit à peine fait sa demande, qu'un nouveau spectacle s'offrit aux yeux des disciples. Une nuée brillante parut suspendue sur leurs têtes, et attira quelque temps leurs regards et leur admiration. Cette nuée lumineuse s'abaissa lentement vers la terre, et enveloppant Jésus avec eux sous un pavillon rayonnant, ils en furent inyestis. A cette

vue, la frayeur des Apôtres augmente, et ce qui y met le comble, c'est une voix éclatante et majestueuse qui, sortant de la nuée, se fait entendre distinctement à leurs oreilles: Celui-ci est mon Fils bien-aime, en qui j'ai mistoute mon affection: écoutez-le. C'est-à-dire, tous les autres saints personnages, tous les hommes de prodige qui ont paru jusqu'à présent dans la Religion, Moïse même et Elie, étoient seulement mes serviteurs, mes envoyés, mes ministres; mais je vois en J. C., mon Fils bien-aimé, mon propre Fils, Dieu comme moi, et aussi grand que moi: écoutez-le donc comme votre Maître, votre docteur, votre oracle. Non, ce n'est plus à Moïse et à mes Prophètes que je vous adresse aujourd'hui pour vous instruire désormais; mais à celui dont Moïse et les Prophètes ont écrit dans leurs Livres divins. C'est par son organe que je veux maintenant parler aux mortels, et leur apprendre les mystères de mon royaume, les saintes or-donnances de ma Religion, les voies du salut et de la perfection.

C'est à nous, M. F., que s'adresse cet ordre d'écouter J. C. Mais où l'écouteronsnous? Dans son saint Evangile, qui est sa parole toujours enseignante. Faisons-en notre étude et notre méditation journalière. Que sa doctrine et sa morale soient la règle de notre Foi, de notre culte, de nos mœurs, de nos sentimens, de nos discours, de nos actions, de nos vertus. Oui, M. F., il faut écouter J. C., c'est-à-dire, pratiquer la pé-

nitence, la mortification, le renoncement dont il nous a donné tant de leçons et d'exemples; il faut, après lui, dire anathème aux fausses joies, aux plaisirs corrupteurs du siècle. Il faut écouter J. C., l'écouter seul, l'écouter en tout temps, l'écouter partout où il neus parle; et de quelque nature que soient les vérités qu'il nous adresse, il faut leur prêter une oreille attentive, et un cœur docile: Ipsum audite.

Mais que deviennent les Apôtres à ce nouveau spectacle? Continuent - ils à demander à J. C. de fixer sur le Thabor une demeure permanente? Peu accoutumés à entendre la voix du Seigneur, ils tombent le visage contre terre, saisis d'une frayeur plus grande encore que l'excès de consolation dont ils sont pénétrés. Hélas! M. F., si sa voix est si-redoutable à ses amis qu'elle vient instruire, que sera-t-elle donc à ses ennemis, lorsqu'il viendra les condamner? Ah! pécheurs, pensez - y dono, soumettez - vous enfin à J. C. pendant qu'il est encore votre Sauveur, revenez à lui sincèrement, écoutes sa voix, obéissez à ses commandemens: Insum audite.

La voix ayant cessé de se faire entendre, le spectacle finit, la nuée se dissipa, Moise et Elie disparurent, et Jésus reprit sa forme ordinaire. Cependant, les Apôtres restoient toujours prosternés contre terre et n'osoient lever les yeux; mais J. C. s'approchant d'eux avec bonté, les toucha et leur dit: Levez-vous et ne craignez point. Rassurés

par la parole du Sauveur, ils se lèvent, et ayant regardé ce qui se passoit, ils ne voient plus avec eux que Jésus seul et rendu à son état ordinaire.

C'est ainsi que ce bon Sauveur ménage encore la foiblesse de ses Disciples. Il n'avoit youlu que les instruire, et leur adoucir la prédiction amère de sa mort ignominieuse, en tempérer l'impression et les y préparer. Et comme ils descendoient de la montagne, Jésus leur défendit de parler de ce qu'ils avoient vu jusqu'à ce qu'il sût ressuscité. Or, pourquoi leur fait-il cette désense? D'abord, pour leur donner une leçon d'humilité, et enfin parce que les Juifs ne méritoient pas de connoître un mystère que la plupart d'entre eux auroient blasphémé. Pour nous, M. F., aimons à nous retracer ces grands événemens de la vie mortelle du Sauveur, et à les publier pour sa gloire, aussi bien que pour la nôtre. Mais que ce ne soit point en nous un zèle infructueux, une admiration vaine et stérile. Ah! quel sujet de reproche et de condamnation, si, après tant de prodiges, étant si bien instruits des mystères du royaume de Dieu, de ses desseins, de ses merveilles, de ses oracles, nous avons l'imprudence de nous égarer avec le flambeau de la lumière, et de nous perdre dans la voie même du salut! Si, au contraire, nous sommes fidèles à sa grâce, à ses commandemens, à nos devoirs, il sera lui-même fidèle à ses promesses; et la gloire, la félicité du Thabor, seront pour nous une consolante image de celle du ciel où nous

aspirons.

Je finis, M. F., par une question que je tire de ce mystère : Appliquez vous à la saisir et à me répondre. Si le ciel s'ouvroit maintenant à vos yeux, pour laisser échapper un rayon de la gloire qu'on y possède; si cet autel, environné tout à coup d'une nuée lumineuse, devenoit pour un instant l'image du Thabor, de sorte que J. C. daignat se manisester devant nous, avec cet éclat, au mil eu de cette gloire qui transporte le cœur desi Apôtres, les plus insensibles de ceux qui m'écoutent tiendroient - ils contre ce spectacle? Mais s'il daignoit porter alors sa miséricorde jusqu'à vous persuader que ce rayon n'est qu'une bien foible image de la gloire du ciel, et que ce bonheur, qu'il est impossible ici-bas de comprendre et d'exprimer, est votre récompense et votre terme: ah! M. F., auriez-vous tant d'indifférence pour le ciel, tant de lacheté pour vous assurer un bonheur si ineffable? Vous verroiton préférer le moindre établissement de la terre à des biens solides, et négliger si lachement les moyens qu'il faut employer pour les obtenir? Et quels sont ces moyens? C'est le Dieu du Thabor et du Calvaire qui va vous l'apprendre : Pouvez-vous boire le Calice que je boirai moi-même, vous dit-il; c'est-à-dire, vous sentez vous assez de soumission et de courage pour supporter les épreuves et les afflictions de cette vie? Vous connoissez - vous assez de renoncement à vous-même

vous même, pour combattre l'orgueil, la sensualité, l'impénitence et la mollesse? Ah! si votre cœur ne vous répond pas que telles sont vos dispositions, vous n'êtes pas propres au royaume de Dieu.

Que je voudrois pouvoir pénétrer tous ceux qui m'écoutent, des sentimens dont se sentoit animé l'apôtre St. Pierre, et qu'il vouloit inspirer aux premiers Chrétiens, dans

une de ses Epîtres!

"M.F., leur disoit-il, nous sommes destimés à combattre et à souffrir ici-bas; mais loin de nous plaindre de notre sort, souvenons-nous que nos souffrances et nos combats n'ont point de proportion avec la gloire qui en sera la récompense, avec le bonheur du ciel. Méritons-le donc, ce bonheur infini et éternel, en marchant sur les traces de notre Sauveur, en l'imitant comme notre modèle, en l'écoutant comme notre oracle, en lui obéissant comme notre Maître et notre Dieu.

Divin Jésus, mon Sauveur et mon modèle, accordez-moi cette grâce; et faites-moi vivre dans l'attente continuelle de ce jour où vous réformerez mon corps, tout vil et tout abject qu'il est, pour le rendre semblable à votre corps glorieux, et pour me faire part de la félicité dont vous me montrez un essai dans votre transfiguration. Ainsi soit-il.

# INSTITUTION

### DU SAINT-SACREMENT.

#### POUR LE JEUDI-SAINT.

Accepit Jesus panem et benedixit ac fregit, deditque discipulis suis, et ait: Accipite et comedite; hoc est corpus meum. Jésus prit du pain, il le bénit, le rompitet le donna à ses Apôtres, en leur disant: Prenez et mangez; ceci est mon Corps. S. Matth. 26.

EsT-IL dans toute la Religion, M. F., un moment plus précieux, une circonstance plus touchante que celle où nous nous trouvons? Elle nous rappelle le chef-d'œuvre, l'excès de l'amour de J. C. pour les hommes, l'institution de la divine Eucharistie. Ah! que n'ai-je les ardeurs des Archanges et des Chérubins, pour enflammer vos ames, pour les consumer d'amour et de reconnoissance! Ces divines intelligences voient, contemplent sans nuage, adorent sans cesse J. C. dans le très-saint Sacrement : que ne s'exprimentelles! Hélas! nous sommes condamnés à ne voir ici-bas qu'en énigme les faveurs que le Giel nous accorde, ainsi que celles qu'il nous destine. Comment pourrois - je done vous parler dignement de la plus grande de toutes? je n'ai qu'une bouche et qu'un cœur pour m'exprimer. Divin Jesus, parlez vous-même; ouvrez tous les cœurs ; ranimez la Foi de

tous ceux qui m'écontent, et ils goûteront le mystère de voire amour.

Annivé à ce moment où il alloit faire le sacrifice de sa vie pour le salut des hommes, Jésus, devant passer de ce monde à son Père, voulut laisser aux hommes le gage le plus tendre de son amour. Mangeant avec ses Apôtres l'Agneau pascal, qui étoit sa figure depuis le commencement de la Loi, et leur ayant lavé les pieds, il prit du pain entre ses mains saintes et vénérables, et Ievant les mains au ciel, pour rendre graces à son Père, il le bénit, et le leur distribua, en disant: "Mangez en tous; c'est véritablement mon corps qui sera livré pour vous. Ayant aussi béni le calice, il le leur présenta, en disant: Buvez-en tous; c'est véritablement mon sang, ce nième sang qui va bientôt être répandu pour la rémission des péchés. Faites ceci en mémoire de moi. "

O mystère de Foi! o profondeur, o abime de miséricorde et de puissance! J. C. parle, le prodige s'opère : le pain est changé au corps de J. C., le vin est changé en son sang; et par la vertu de ces paroles divines, tous les jours ce miracle se renouvelle sur nos autels. Ah! M. F., de quels sentimens auriez-vous été pénétres, si vous enssiez vu J. C. dans cette Gène mystérieuse, instituer ce Sacrement de son amour? Percez avec les yeux de la Foi le voile qui le cache ici à vos yeux. Reportez-vous au moment où il

opéra ce prodige, et représentez - vous ce Dieu Sauveur, au milieu de vous, faisant ce même miracle. Que tout ici est digne de votre attention!

· La veille de sa mort, la nuit même qu'il devoit être trahi et sacrifié par ses ennemis, tel est le moment qu'il choisit pour établir le mystère de son amour pour les hommes. Les hommes veulent se défaire de lui; mais il trouve le moyen de rester toujours au milieu d'eux, pour les combler de ses bien-faits : il institue un Sacrement qui le rendra présent en corps et en ame dans tous les lieux du monde. O amour! ô prodige! tout Jérusalem est en feu; toute la populace en fu-reur; tous conspirent sa perte, et ne pen-sent qu'à répandre son sang; et c'est alors même que Jésus leur prépare le plus grand, le plus inessable de tous les biensaits! Les hommes trament contre lui le plus noir des complots; et Jésus n'a pour son peuple que des pensées de douceur et de paix. On ne pense qu'à lui élever une croix infame pour le faire mourir; et Jésus ne pense qu'à élever un autel pour s'immoler lui-même chaque jour pour notre salut! On se prépare à verser son sang; et Jésus veut de ce sang nous faire un breuvage d'immortalité pour la consolation et le bonheur de nos ames! O mon Sauveur et mon Dieu! rien n'est donc plus vrai que ce qu'a dit votre Disciple bienaimé, qu'ayant commencé de nous aimer, vous nous avez aimes jusqu'à la fin, jusqu'à l'excès, jusqu'à vous épuiser vous même, jusqu'à vous sacrifier en toutes les manières que votre sagesse et votre charité vous ont

suggérées!

Et pour opérer ce prodige, M. F., il choisit du pain: le pain, notre nourriture ordinaire; le pain, cet aliment du pauvre comme du riche, de celui qui est fort, comme de celui qui est languissant. Il le consacre de nouveau à nourrir l'indigent, à fortifier le foible, à perpétuer la vie de celui qui l'a reçue de sa grâce. Il prend le pain dans ses mains saintes et vénérables, il lève les yeux au ciel pour rendre grâces à son Père: et de quoi? de ce que le moment si désiré est enfin arrivé, où il pourra nous prouver l'amour excessif qu'il a pour nous. Il rompt lui-même ce pain sacré, pour exécuter enfin ce qu'il avoit dit tant de fois à ses Apôtres: Jai un baptême de sang à subir; eh | qu'il me tarde qu'il soit consommé | Oui, mon sang est impatient de se répandre pour vous, mon corps brûle de se répandre pour vous, mon corps brûle du désir d'être déchiré pour guérir vos blessures, et la tristesse amère que me cause d'avance l'idée de mes souffrances et de ma mort, est pour moi le comble des consolations, parce que vous y trouverez le remède à tous vos maux. Recevez donc mon corps avec autant d'ardeur que j'en éprouve à vous le sacrifier; mangez-le avec le même amour que je témoigne à vous le présenter. Vous n'êtes pas tous dignes de cette faveur, je le sais. Cependant c'est pour vous tous que je prépare cette divine nourriture; et

ceux-mêmes qui sont les plus indignes de la manger, y trouveront leur salut, s'ils font tous leurs efforts pour la recevoir dignement. Oui, mangez; ceci est mon corps: Hoc est

corpus meum.

O Dieu! que vous êtes puissant et miséricordieux! quoi! vous renfermez votre immensité dans un morceau de pain! quoi! vous daignez devenir notre nourriture! vous aviez donné autrefois à votre peuple un aliment céleste; vous l'aviez nourri dans le désert du pain des Anges; mais aujourd'hui vous faites beaucoup plus pour nous: c'est votre corps, c'est votre sang, c'est votre personne divine, que vous nous donnez pour nourriture. O prodige d'amour, que vous seul pouvez opérer, et que l'homme ne pourra jamais comprendre! Mais vous l'avez dit, vous qui êtes la vérité même; je le crois, oui, ceci est votre corps: Hoe est corpus meum.

NE nous lassons pas, M. F., de contempler ce mystère de l'amour de notre Dieu-Oh! que tout ici est précieux et digne de notre attention! Que j'aime à me représenter J. C., tenant entre ses mains le calice qui va recueillir son sang adorable! Qu'il me paroît bien, dans cette occasion, remplir les fonctions d'Ange de la paix et de Ministre du Testament Nouveau! Saint Jean, dans son Apocalypse, nous parle d'Anges à qui l'Eternel remet le vase de sa fureur

pour le verser sur toutes les nations: ici, l'Ancien des jours remet entre les mains de son Fils bien-aimé le vase de sa miséricorde, pour le verser sur les pécheurs, et pour les purifier de toutes leurs souillures. Et ce bou Sauveur nous le présente à tous, pour que nous y trouvions le salut et la rémission de nos péchés.... Buvez-en tous: Bibite ex eo omnes.

O vous qui avez effacé vos péchés par les larmes d'une sincère pénitence, prenez avec confiance ce calice, et apprenez ce qu'il renferme : « C'est ici le sang de la nouvelle alliance, qui efface toutes sortes de péchés; qui répare les outrages de tous les siècles ; qui réconcilie les pécheurs de tous les âges; qui, plus puissant que celui d'Abel, obtient grace et miséricorde, et cimente l'alliance du Seigneur avec toutes les nations de la terre : Hic est sanguis. Encore quelques instans, et ce sang mystiquement répandu, va l'être d'une manière sanglante et visible. L'ardeur que j'ai pour le répandre, m'a fait employer ce moyen pour le verser dans vos cœurs, C'est pour vous qu'il va être répandu. La julgusio de mes ennemis est bien une des causes de ma mort; mais elle n'en est pas la principale. Les accusations qu'ils vont inventer pour me perdre, la perfidie du Disciple qui va me trahir, la lacheté du Juge qui va me condamner, et la cruauté des bourgeaux qui vont me faire mourir, sont autant d'instrumens dont mon ingénieuse charité se sert pour vous prouver mon amour.

C'est pour la rémission de vos péchés que ce sang va être répandu; et c'est parce que vos péchés se renouvellent tous les jours, que tous les jours il sera offert sur l'autel: In remissionem peccatorum.

Quelle charité de la part de notre Sauveur, M. C. F.! et que n'exige-t-elle pas de notre part? Notre cœur, notre cœur pourra-t-il suffire à toute la reconnoissance qu'exige un tel bienfait? Ah! nos pères, animés d'un ardent amour, poussés par l'ardeur d'une Foi vive, traversoient les mers, alloient dans la Terre-Sainte, où J. C. avoit opéré ces prodiges; et quand on leur monaroit et le Cénacle où il avoit institué le trèssaint Sacrement, et le jardin des Olives qu'il avoit arrosé d'une sueur de sang, et le Calvaire où il avoit expiré pour nous sauver, ces hommes pieux se sentoient vivement touchés: ils versoient sur cette terre heureuse, des larmes de tendresse et de religion. Ces saints lieux leur rapprochoient le temps, les actions, les mystères de J. C.; rallumoient leur ardeur, consoloient leur Foi. Les pécheurs y trouvoient une douce confiance; les foibles, une nouvelle force; les justes, de nouveaux désirs.

Réveillons notre Foi, M. F.; sans aller si loin, n'avons-nous pas ici le même bonheur? cet autel n'est-il pas un autre calvaire où J. C. s'immole pour nous? Jetez les yeux sur cette Hostie. Ah! ce ne sont pas seulement des lieux consacrés par la présence de l'Homme-Dieu, que nous possédons, c'est

Digitized by Google

J. C. lui-même. Approchez-vous donc de lui: venez railumer à ses pieds tout ce que votre cœur a jamais senti de tendre, de consolant, de vif pour ce bon Sauveur. Voyez-le au milieu de vous, comme autrefois au milieu de ses Apôtres, renouvelant le mystère du Sacrement de son amour, changeant de nouveau le pain en son corps et le vin en son sang, et vous présentant l'un et l'autre pour la nourriture de votre ame, pour la rémission de vos péchés. Pour lui témoigner notre reconnoissance, passons ame, pour la rémission de vos péchés. Pour lui témoigner notre reconnoissance, passons à ses pieds une partie de cette nuit si mémorable; suivons-le de la sainte Cène au jardin des Olives; contemplons ce divin Sauveur, chargé volontairement de nos péchés, les pleurant si amèrement, les expiant par une sueur de sang; traîné ensuite de tribunal en tribunal, souffleté, couvert de crachats, flagellé, couronné d'épines, attaché à la croix, et enfin expirant pour l'amour de nous Seroit-il possible que nous fusions de nous. Seroit-il possible que nous fussions insensibles à tant de traits d'amour, et que nos cœurs résistassent encore à la tendresse de son cœur, qui, après s'être épuisé pour l'amour de nous, ne nous demande, pour toute reconnoissance, que notre cœur, le sacrifice de nos passions, une conversion sincère ?

Il n'en sera pas ainsi, ô bon Sauveur! vous serez écouté. Vous avez enfin triomphé de nos cœurs; ils sont tout à vous, ils seront à vous pour toujours. Non, ma langue ne peut exprimer les sentimens que mon cœur

éprouve en ce moment. O Fils éternel du Dieu vivant, la splendeur, l'image parfaite de sa substance! en quel état vous vois-je réduit dans cette hostie! Toute votre gloire paroit éclipsée, toute votre grandeur abaissée, toute votre Majesté comme anéantie. Mais dans cet état même d'humiliation et d'anéantissement où vous a réduit votre amour pour moi, loin de rien perdre de cette grandeur souveraine, vous n'en êtes que plus digne de mes adorations et de mon amour. Je vous adore donc avec toute la profondeur de mon respect. Je voudrois vous rendre toute la gloire dont vous vous dépouillez pour l'amour de moi. Je désirerois vous offrir tous les sen-timens que les Anges même vous offrent dans le ciel. O mon Sauveur! que tous les Esprits bienheureux s'assemblent autour de vos autels pour vous honorer; que toute la Cour celeste, que tous les Elus s'empressent de vous offrir leurs hommages; que la terre entière leur réponde, et qu'elle joigne ses respects à leurs acclamations et à leurs transports. Pour moi, je m'écrierai, et je répéterai à chaque instant : Gloire, honneur, puissance, actions de grâces au Dieu caché îci pour l'amour de nous! Loue et adore soit à jamais le très-saint Sacrement de l'Autell Ainsi soit-il.

# INSTITUTION DU NOUVEAU SACRIFICE

B T

## DU NOUVEAU SACERDOCE.

Hoc facite in meam commemorationem: Faites ceci en mémoire de moi. S. Luc, 22.

Que signifient, M. F., ces paroles mémorables, que le Sauveur du monde adresse à ses Apôtres, après la sainte Cène, la veille de sa Passion? Elles annoncent un des plus grands événemens de la Religion, un des plus miraculeux effets de la toute-puissance divine, une des plus étonnantes merveilles de l'univers, un des plus glorieux caractères, de l'Eglise de J. C.: l'institution du divin Sacrifice et du nouveau Sacerdoce de la Loi de grâce.

Faites ceci en memoire de moi : c'est-à-dire, souvenez-vous à jamais qu'en ma qua-lité de Grand-Prêtre éternel, je viens d'offrir à l'Etre suprême le sacrifice de mon corps et de mon sang, par une représentation anticipée de ma mort prochaine; que j'abolis les sacrifices anciens, qui n'étoient pas assez disgnes de la Divinité; que ce nouveau sacrifice les remplacera tous éminemment; qu'il renouvellera et perpétuera l'immolation que je vais hientôt faire de moi-même pour le salut du monde. A cet effet, je vous com-

Digitized by Google

munique mon souverain Sacerdoce et ma puissance. Je vous établis Prêtres de la nouvelle alliance. Vous communiquerez le même caractère, le même pouvoir à vos successeurs, et je continuerai à m'immoler entre vos mains jusqu'à la consommation des siècles : Hoc facite, etc.

Voilà sans doute, M. F., un des plus magnifiques dons que le Ciel ait jamais fait à la terre. C'est donc à nous d'en sentir le prix avec autant d'admiration que de recon-

noissance.

L'HOMME-DIEU régnant dans les cieux, et cependant offert en holocauste sur la terre, tout à la fois vivant et immolé, en même temps Prêtre et victime du sacrifice, et d'un sacrifice toujours renouvelé: quel mystère ineffable! et l'homme pourroit-il traiter dignement un si grand sujet ? Non, M. F. Ecoutez donc ce qu'en dit un Apôtre inspiré d'en-haut, le vase d'élection, saint Paul (I. Cor., eh. 11): J'ai appris du Seigneur, que le Seigneur Jésus: voilà l'Auteur de cette célèbre institution; c'est l'Homme-Dieu, qui avoit la grâce et la toute-puissance entre ses mains. Dans la nuit où il fut livré: en voilà le temps et la circonstance remarquable; ce fut la nuit même qui précéda sa Passion; la veille du plus grand crime de l'univers. Il prit du pain; et rendant grâces, il le rompit; il le distribua et le danna, comme son premier

corps, à ses Disciples: en voilà le rit consacré par J. C. même, et usité dans l'Eglise de toute ancienneté. Et il dit: Prenez et mangez: en voilà l'usage. Ceci est mon corps: voilà le miracle de la transsubstantiation Ce n'est plus un pain ordinaire, puisque c'est le corps de J. C., sa véritable et propre chair; ce même corps livré et crucifié pour le salut du monde: Hoc est corpus meum quod pro vobis tradetur.

Il prit pareillement le Calice, disant: Ceci est mon Sang: voilà bien la distinction du sang de J. C. d'avec son corps, par une consécration séparée; et par conséquent une représentation significative de la séparation qui en a été faite sur la croix; et par une seconde conséquence, l'expression d'un vrai sacrifice, et du même sacrifice que celui de

la Croix.

Faites ceci en mémoire de moi : en voilà l'institution durable et permanente. C'est pour l'Eglise un ordre précis d'exercer la puissance d'opérer ce divin mystère, et d'y participer. Car toutes les fois que vous mangerez de ce pain mystérieux et que vous boirez de cette coupe sacrée, vous annoncerez la mort du Seigneur : voilà pour la suite des siècles, le mémorial de sa Passion, par un renouvellement continuel du sacrifice du Calvaire; et dans ce sacrifice toujours renouvelé, une application réelle des mérites du Rédempteur, du prix de son sang et des fruits de sa mort. Jusqu'à son dernier avénement: Denec veniat: en voilà la conti-

Digitized by Google

nuation et la perpétuité; c'est comme le trésor de la vraie Religion, et l'un de ses caractères les plus essentiels. Lorsque l'Eucharistie cessera sur la terre, le monde finira.

Or, ajoute l'Apôtre, que l'homme s'éprouve lui-même, et qu'il mange ainsi de ce pain céleste : voilà encore l'avertissement des préparations, des épreuves, des dispositions requises pour la sainte Communion, qui sont le témoignage. de la conscience et l'état de grace, la pureté du cœur, la Foi et la ferveur. Car, celui qui manga le corps du Seigneur et qui boit son sang indignement : en voilà de plus l'abus et la prosanation énoncée, pour tenir l'homme dans la précaution et la crainté. Celui-là, ajoute S. Paul, mange et boit son propre jugement. Ce sont donc des mystères saints et terribles. En ne discernant point le corps du Seigneur : voilà enfin la marque du désaut de Foi et d'attention à la réalité et à l'excellence de ce grand Sacrement, qui devient un sujet de réprobation pour l'aine indévote et légère qui n'en respecte point assez la sainteté, en le recevant témérairement : et à plus forte raison, pour l'ame criminelle qui le profane, comme aussi pour l'hérétique qui le blasphème et le combat.

Tout cela, M. F., doit nous faire comprendre combien ce nouveau sacrifice de la Loi de grâce surpasse les anciens en sainteté, en mérite, en vertu, en perfection et en gloire. Les sacrifices anciens étoient offerts à Dieu par de simples mortels. Dans celui-ci, le véritable Prêtre, le sacrificateur, est le Fils du Très-Haut, et nous y sommes ses Ministres. Les sacrifices anciens étoient de simples créatures offertes, immolées au Seigneur; dans celui-ci, la victime est un Homme-Dieu, qui substitue à la chair des taureaux et au sang des beliers, sa propre chair et son propre sang, par un nouveau genre d'holocauste divin. Les sacrifices anciens n'avoient qu'une vertu imparfaite, une efficacité bornée et empruntée. Celui-ci, qui seul les remplace tous et les supplée, est d'un prix immense par les mérites infinis du divin Rédempteur. Les sacrifices anciens n'étoient encore que des préparatifs, des figures de celui du Calvaire, et du grand mystère de la Rédemption du monde, opérée par l'essusion du sang d'un Dieu Sauveur. Celui-ci le représente, le renouvelle, le perpétue d'une manière ineffable, qui surpasse toute la pompe de l'ancienne Loi.

O le ravissant spectacle pour le ciel et la terre, que la célébration de ce divin Sacrifice dans l'Eglise catholique! Je n'entends plus ici le mugissement des taureaux égorgés; je n'y vois point la main d'un sacrificateur, armée d'un couteau ensanglanté; mais la Foi m'y montre sur l'Autel, l'Agneau de Dieu immolé et triomphant, qui réconcilie encore le monde avec lui. C'est un nouveau Calvaire, où ce divin Rédempteur, faisant de lui-même un précieux holocauste au Dieu des vengeances et des miséricordes, lui

présente encore pour nous son humanité sacrée, ses satisfactions, ses souffrances, sa Croix, sa Passion, sa Mort, son Sang, ses mérites, et où son Père céleste le contemplant du trône de sa gloire, en cet état d'hostie volontaire, semble lui dire encore: Oui, vous êtes mon Fils bien-aime, l'objet de mes complaisances : les autres victimes de tous les siècles, de toutes les nations, de tous les genres, ne valent pas à mes yeux, toutes ensemble, une seule goutte de votre sang. C'est par vous seul que mon peuple peut me rendre dignement ses hommages et ses actions de graces. C'est par vous qu'il peut satisfaire abondamment à ma justice, et désarmer ma colère; c'est par vous qu'il peut obtenir efficacement mes miséricordes, mes grâces, mes bienfaits. Ah! M. F., si nous étions vivement pénétrés de ces objets sublimes pendant la sainte Messe, avec quel recueillement respectueux, avec quelle admiration profonde, avec quelle piété servente, avec quels sentimens de confiance et d'amour, serions-nous attentiss à nous unir nous-mêmes à la Victime sacrée, et à nous immoler en esprit avec elle !

Je dis plus: Quel zèle, quel empressement n'aurions nous pas pour participer à cet auguste sacrifice, si nous en sentions bien le prix et la vertu! Hélas! si au lieu de nous prodigner une si grande faveur, J. C. avoit voulu le rendre beaucoup plus rare, comme il le pouvoit; s'il avoit établi que le sacrifice de la Messe ne seroit renouvelé qu'une fois en chaque siècle et dans un seul endroit du monde : O heureux, dirionsnous, heureux ceux dont le Ciel disposeroit la naissance, et réserveroit les jours pour cette époque! heureuse la terre, la nation où se fera cette étonnante merveille! heureux les pénitens, les pécheurs, qui pourront aller s'y purifier dans le sang du Rédempteur, et le voir s'immoler de nouveau pour eux! On y accourroit en foule de toutes les parties du monde Comprenons donc, M. F., quelle est à notre égard la grandeur de ce bienfait, en voyant que nous pouvons en jouir chaque jour, et toute notre vie. Renouvelez votre attention.

Le prophète Malachie l'avoit prédit deux mille ans auparavant, que ce Sacrifice nouveau et pur, seroit offert en tous les lieux et jusqu'à la fin des siècles. Autrefois on offroit au Seigneur des victimes agréables à ses yeux, il est vrai; mais ces sacrifices grossiers n'étoient point assez purs, ni assez dignes du vrai Dieu; mais ils ne s'offroient qu'à Jérusalem, et non point par toute la terre. C'est donc uniquement et précisément dans la Loi de grâce, que l'oracle s'accomplit. Oui, il n'y a plus qu'un seul sacrifice agréable au Seigneur, par toute la terre; et par ce sacrifice universel, perpétuel, pur et saint, notre divin Rédempteur s'immole encore sans cesse pour nous dans les différentes contrées de l'univers.

Or, M. F.! quel bonheur et quel avantage pour nous! quel moyen efficace et toujours présent pour toucher le cœur de Dieu, pour attirer sa bénédiction, pour fléchir et désarmer sa justice! quelle source abondante de grâces, et quel trésor inestimable au milieu de nous! Autrefois, si les Juiss vouloient avoir la consolation d'adorer le Seigneur dans son Temple, il falloit qu'ils se transportassent à Jérusalem; souvent mê me d'un pays fort éloigné. Pour vous, M. F., vous n'avez qu'à sortir de vos maisons, vous n'avez que deux pas à faire pour trouver votre Dieu dans nos églises. Dès qu'une fois les enfans de la sainte Sion s'étoient éloignés de ses murs, il n'y avoit plus pour eux ni temple, ni sacrifices. Pour vous, quelque part que vous soyez, vous y trouvez votre Dieu; vous pouvez sacrifier d'une extrémité du monde à l'autre : In omni loco sacrificatur. Le pain des forts ne vous est pas réservé comme à Elie, seulement pour l'extrême nécomme à Elie, seulement pour l'extreme ne-cessité. J. C. a voulu que ses Ministres fussent toujours prêts à vous l'offrir, et l'Eglise semble presque en être prodigue à votre égard. On voit dans l'Ecriture, que les Israélites n'ont recueilli la manne du désert que l'es-pace d'environ quarante ans. Et peut - être y en a-t-il cinquante ou soixante, que votre ame est en possession de se nourrir du pain des Anges et de la victime sacrée. Que dis-je? La mort même ne pourra vous en ravir le bienfait, et les mérites vous en seront encore appliqués dans le sommeil même du

tombeau. Car telle est la foi de l'institution de la divine Eucharistie, qu'elle est profitable aux morts aussi bien qu'aux vivans; que le Sauveur du monde a voulu non-seulement être avec nous, se donner à nous, s'unir à nous; mais encore s'immoler de nouveau pour nous après notre mort, pour nous délivrer du Purgatoire; et cela tous les jours, et cela pour l'Eglise universelle, et cela jusqu'à la consommation des siècles, jusqu'à son dernier avénement: Donec veniat. O amour, amour incompréhensible!

Du reste, M. F., je vous ai suffisamment instruits ailleurs sur l'assistance au saint sacrifice de la Messe, sur la pratique de la sainte Communion, sur les dispositions qu'elle demande, sur les effets qu'elle produit. Je me contenterai donc d'ajouter ici une réflexion

intéressante sur son institution.

Cette institution d'un nouveau genre de sacrifice exigeoit l'institution d'un nouveau Sacerdoce, qui fût en effet dans les Apôtres et leurs successeurs, une émanation, une participation de la dignité même et de la puissance du Grand-Prêtre éternel, J. C. Que toute la pompe et la gloire du ministère d'Aaron disparoisse donc ici! Eut-il jamais, comme nous, le pouvoir de faire descendre un Dieu du ciel en terre, et de donner aux hommes l'absolution des pêchés? Non : ce devoit être dans la Loi de grâce, le privilége du nouveau Sacerdoce et sa grandeur-, l'ornement de l'Eglise de J. C. et son soutien, l'objet de la vénération de ses enfans et le sujet de leur confiance.

Digitized by Google

Ajoutons, et le motif de notre reconnoissance, aussi bien que de notre admiration; puisque c'est ce divin ministère de la nouvelle alliance qui nous communique tous les biens de la Religion et les faveurs du ciel; qui nous fait renaître à la grâce et nous fait enfans de Dieu dans le Baptême; qui fortifie dans la Confirmation nos vertus naissantes; qui bénit et consacre vos alliances par le sacrement de Mariage; qui nous purifie sans cesse de nos souillures par celui de la Pénitence et nous réconcilie avec le Seigneur; qui, à la sainte Table, nous nourrit du pain des Anges et de la manne du ciel; qui monte chaque jour pour nous à l'autel, nous y présente avec la victime sacrée au trône de la Divinité, et en fait descendre sur nous la miséricorde et la paix, les bénédictions, les grâces, les bienfaits. Réjouissons-nous donc en Dieu, et rendons-lui mille actions de grâces de ce qu'il nous a fait naître dans les jours de la Religion chrétienne; de ce qu'il, nous a rendus témoins de ses merveilles et participans de ses trésors ; de ce que par elle, il nous bénit, il nous consacre, il nous sanctifie sur la terre, et nous conduit au ciel.

Oh! que le Disciple bien-aimé, en considérant cet amour immense de J. C. pour nous, avoit bien raison de dire: Jésus ayant aimé les siens qui étoient dans le monde, il les aima jusqu'à la fin, jusqu'à l'excès et autant que l'amour d'un Dieu fait homme peut s'étendre. L'Eucharistie n'est-elle pas en effet l'amour poussé jusqu'à la fin? Peut-

il y avoir un amour plus libéral, plus intime, plus communicatif, plus divin? O amour d'un Dieu! ò amour de mon Sauveur! amour tout-puissant! Eh! que puis-je faire que de m'anéantir devant vous, vous adorer et publier qu'un tel amour est au-dessus de l'intelligence des hommes, des Anges mêmes?

O amour d'un Dieu pour des hommes ingrats, amour trop constant, trop généreux! O mon Sauveur! prêt de vous immoler sur la Croix, il a fallu, pour satisfaire votre tendresse, que vous trouviez encore le moyen de perpétuer votre sacrifice jusqu'à la fin des siècles, et de retourner à votre Père, sans nous priver de votre présence. O prodige! O merveille! Mais, mon Dieu! lequel est le plus étonnant, ou de votre amour pour moi, ou de mon indifférence pour vous? Ah! Seigneur, fondez donc la glace de mon cœur. Répandez - y quelques étincelles de ce feu divin que vous êtes venu apporter sur la terre, afin que je réponde à votre amour, par l'amour le plus tendre, par l'amour le plus ardent et le plus généreux.

Ainsi soit-il.

## PASSION DE JÉSUS-CHRIST.

Vulneratus est propter iniquitatés nostras. Il a été couvert de plaies à cause de nos iniquités. Isale, 53.

Qu'ATTENDEZ-vous aujourd'hui de moi, M. F.? Hélas! je viens ici, non plus pour louer les actions éclatantes du Messie, non plus pour raconter ses miracles, pour chanter ses triomphes, mais pour vous rappeler le triste souvenir de ses supplices et l'excès de ses douleurs. Je viens vous dire en gémissant : J. C., notre Messie, le Sauveur et le Rédempteur du monde, meurt aujourd'hui et expire sur une croix, comme le plus scélérat de tous les hommes. De quelque côté que je tourne mes regards, je ne vois que des instrumens de cruauté, pour punir, sur ce corps adorable, les déréglemens des nôtres. Je vois un jardin arrosé de son sang, une colonne qui en est toute couverte, les rues de Jérusalem qui en sont baignées, les mains de ses bourreaux qui en sont teintes. D'un côté, j'aperçois un Dieu vendu, un Dieu trahi, un Dieu moqué, souffleté, flagellé, enfin un Dieu mourant sur une croix. D'un autre côté, je considère le Père éternel qui condamne son Fils à la mort, qui décharge sur lui les plus terribles coups de sa colère; les Anges qui en pleurent amère-ment; le soleil qui a perdu sa lumière; le

ciel qui s'est couvert de ténèbres; la terre qui tremble; les sépulcres qui s'ouvrent; le voile du temple qui se déchire; tout l'univers qui est rempli d'effroi. Triste et lugubre spectacle, bien capable de noustoucher et de nous faire verser des torrens de larmes!

Pleurons donc, M. F., mais pleurons avec sagesse. Pesons, méditons les grandeurs adorables de celui qui souffre, et qui souffre pour notre salut. Mais la matière est si abondante, et si remplie de faits intéressans, que je la partagerai en deux instructions. Aujourd'hui, je vous parlerai de l'agonie du Sauveur au jardin des Olives, et des sanglans outrages qu'il reçut dans la ville de Jérusalem. Une autre fois, nous verrons sa mort ignominieuse et cruelle sur le Calvaire.

Gependant je vous en avertis, Chrétiens, ne nous contentons pas d'une compassion stérile des souffrances de notre Sauveur, joignons-y une douleur sincère, et une véritable détestation de nos péchés qui en ont été la cause. Croix de Jésus, inspirez-nous ces sentimens: nous nous jetons à vos pieds avec amour et douleur. O Crux, ave

L'HEURE étant venue où le Sauveur devoit passer de ce monde à son Père, après avoir donné à ses Disciples les dernières marques de sa tendresse, par l'institution de la divine Eucharistie, après les avoir fortifiés contre le scandale de sa passion, par la vertu de cette nourriture céleste et par tout ce que les instructions d'un bon Maître ont de plus touchant, n'ignorant pas tout ce qui doit lui arriver, il sort du Cénacle, accompagné de ses Disciples; il vient dans le jardin des Oliviers traiter pour la dernière fois avec son Père, du grand mystère de la rédemption des hommes. Ce fut dans un jardin de délices que se commit le premier péché, source de tous les autres : il convenoit qué ce fût dans un jardin de douleur que la réparation s'en fit. Là , le divin Sauveur se représente l'outrage que le péché a fait à Dieu , la terrible vengeance qu'il veut en tirer , les hommes condamnés à des supplices éternels, incapables par eux-mêmes de satisfaire à la justice divine, ni de se soustraire à ses foudroyans arrêts. Que lui suggère son amour? De réparer lui-même l'outrage fait à son Père par les hommes, de délivrer les hommes des châtimens qu'ils méritent, en se substituant à leur place. Retiré à l'écart, éloigné de ses disciples : Je le sais, mon Père, dit-il, tous les hommes ensemble ne sont pas capables de satisfaire à votre justice. Toutes les victimes qu'ils pourroient vous offrir sont indignes de vous. Mais, me voici : frappez sur votre Fils; la victime est digne de vous; frappez, Dieu saint et juste, et votre Majesté outragée sera parfaitement satisfaite, et le péché sera puni autant qu'il le mérite.

Le Père accepte l'offre de son Fils; il le charge de toutes les iniquités des hommes; et des-lors, il ne le regarde plus comme l'objet l'objet aimable de ses complaisances, mais comme une victime de malédiction, couverte de tous les crimes du monde. Au même instant, J. C. se sent comme investi de tous nos péchés. Quel poids affreux! quel calice amer pour le Saint des saints! le boira-t-il? Hélas! dès qu'il en approche ses lèvres, une douleur vive s'empare de son ame: il tombe dans une tristesse profonde; l'ennui l'accable, la cayeur le saisit. Ah! mon Père, s'écrietil, faites que ce Calice s'éloigne de moi.—Non; il faudra le boire jusqu'à la lie.

Jésus se soumet, sa douleur augmente; il. vient auprès de ses Apôtres pour qu'ils la partagent avec lui. Mon ame, leur dit-il, est triste jusqu'à la mort; veillez donc, et priez avec moi. Mais, plongés dans un lâche sommeil, ils ne l'entendent pas. Il se retire, et recommence sa prière: même désolation. Il revient à ses Apôtres: même abandon. Il retourne à son Père: même inflexibilité.

C'est alors qu'il se livre à toute l'amertume de sa douleur. S'unissant à la sévérité de son Père, pour punir les péchés dont il s'est chargé, il se représente à lui-même tous les supplices, tous les opprobres qu'il va souffir. Oh! que d'horreurs se présentent alors à ses yeux! il voit toutes les puissances de l'enfer déchaînées contre lui; tous les foudres de la justice divine prêts à éclater sur sa tête auguste, et tous les pécheurs armés contre sa personne sacrée. Il entend toutes les injures, tous les blasphèmes qu'on va vomir contre lui; il compte les soufflets et les coups qu'on TOME II.

va décharger sur son corps adorable; il voit les chaînes, les fouets, les épines, les clous et la croix qu'on lai prépare. Il voit (hélas-le c'est ici la plaie la plus sensible à son cœur), il voit que sa mort sera inutile pour le plus grand nombre; que son Sang sera foulé aux pieds, ses saints Mystères outragés, ses divins Sacremens profanés, son Eglise déchisée par les schismes et les hérésies, affligée et déshonorée par les scandales de ses enfans. Enfin, il voit presque tous les hommes mépriser son amour, rejeter les bienfaits de leur rédemption et courir à leur perte, malgré ses travaux et ses souffrances.

C'est donc en vain que je m'immole, s'écrie-t-il; il sera donc encore outragé, ce Dieu que j'honore par tant d'humiliations! il renaltra donc encore, ce détestable péché que j'expie par tant de larmes! ils périront encore, ces hommes que je vais racheter par tout mon Sang! Ah! si mon Sang, répandu peur eux ne les purifie pas, ne les convertit pas, il redoublera contre eux la colère de mon Père, et rendra plus dévorans les feux de l'enfer.

Il se perd, il se plonge dans cette idée désolante; il demeure immobile, jetant de profonds soupirs. Tantôt les larmes coulent, tantôt la violence de sa douleur les arrête. On n'entend plus que quelques paroles entreconpées d'une voix foible et mourante: Mon Père, mon Père; ah! soyez teaché de l'état où est votre Fils: éloignez de moi ce Galice.

Que dites-vous, divin Sauveur? si vous ne buvez point le Calice de la colère de votre Père, il nous faudra le boire nous-mêmes; et pourrons-nous en supporter la rigueur? Il nous faudra donc périr éternellement?

Non, M. F., non; il nous aime trop, ce bon Sauveur; nous lui sommes trop chers, pour qu'il nous laisse entre les bras de la justice de son Père: son amour triomphe enfan des répugnances de la nature dont il s'est revêtu. Un Dion outragé, des hommes qui périssent!.. A cette vue il avale le Calice et toute son amertume. Mon Père, vengezvous: ah! punissez, punissez en moi le péché; déchargez sur votre Fils tout le poids de votre colère: O mon Père! que votre velonté se fasse, et non la mienne.

Hélas! ses sonffrances redoublent avec son obéissance, ses yeux s'abattent, son visage se couvre de la pâleur de la mort: il tombe en agonie. Oh! quelle cruelle agonie! son Sang, pressé par la douleur vers le cœur, mais repoussé avec effort par l'ardeur de son amour, cherche un passage, et sort par tous les membres de son corps. Son auguste visage en est tout arrosé, tout son corps en est imbibé, la terre même en est abreuvée. Il reste couché sur la terre tout baigné de cette sueur de sang.

Pécheurs, ne ferez-vous ici aucun retour sur vous? Ah! je vous en conjure, considérez votre Sauveur dans cette étrange agonie, suant le sang, expirant presque à la vue du péché; du péché dont vous yous faites un jeu. Voilà, voilà l'horreur que vous devriez en concevoir. Voilà la douleur que vous devriez en porter au tribunal de la pénitence. Jésus, ici, est le modèle des pénitens. Oh! si vous connoissiez comme lui toute la malice, toute la noirceur du péché, comme lui aussi vous le pleureriez avec des larmes de sang; comme lui vous ne vous lasseriez point d'implorer dans la prière la miséricorde divine: Prolixiùs orabat; comme lui vous fuiriez le monde pour pleurer dans la solitude: Avulsus est ab eis.

Sont-ce là nos sentimens? Est-ce ainsi que nous envisageons le péché? En concevons-nous cette horreur? En sommes-nous affligés et désolés? Notre ame en est-elle triste jusqu'à la mort? Le péché, par ses remords, nous réduit ilà une espèce d'agonie? Car voilà, M. F., s'écrie S. Chrysostôme, voilà le grand désordre que nous avons à nous reprocher: un Dieu se trouble à la vue du péché, et nous y vivons tranquillement! un Dieu s'en afflige, et nous nous en consolons! un Dieu en est humilié, et nous marchons tête levée! un Dieu en sue le sang, et nous ne versons pas une larme! Quand reviendrons-nous d'un tel égarement? Quand ferons-nous cesser ce désordre?

Gette cruelle agonie avoit duré trois heures; Jésus se lève alors, et qu'aperçoit-il? Judas à la tête d'une troupe de brigands qui viennent se saisir de sa personne.... Judas, son disciple, son apôtre, le témoin de ses miracles, aimé de son Maitre, honoré de ses plus intimes faveurs, Judas l'a vendu, il cherche à le livrer entre les mains de ses plus cruels ennemis; et pour comble de malice, il se sert pour le trahir du signe de l'amitié la plus-sincère:

Osculatus est eum.

Cette sacrilége perfidie de Judas excite votre indignation, M. F.... Eh! ne la renouvelez vous pas, lorsque vous osez vous présenter à sa table sainte avec un cœur souillé, impénitent, vivant dans l'occasion ou l'habitude du crime, nourrissant dans votre cœur la haine contre votre frère, ou retenant injustement le bien d'autrui? N'est-ce pas là retracer, surpasser même l'attentat de Judas? Oui, sans doute; car en recevant le Dieu Sauveur dans ces affreuses dispositions, ce n'est pas à des hommes que vous le livrez, comme Judas, mais aux démons, pour le fouler sous leurs pieds: Calcandum hominibus traditur.

Perfide Judas! comment oses-tu approcher tes lèvres impies de la bouche sacrée de ton Dieu! ne dois tu pas craindre que ce Dieu tout-puissant, si redoutable aux démons même, ne te confonde, ne t'anéantisse?.... J. G. le pourroit: mais, non, il l'embrasse, il l'appelle même son ami, pour lui marquer qu'il est encore temps d'obtenir le pardon de son crime. Prodigieuse bonté d'un Maître outragé envers un serviteur si ingrat! Incompréhensible charité d'un Dieu à l'égard du plus méchant des hommes! O mon Dieu! que vous avez de peine à nous perdre, et qu'il vous est amer de nous voir

 $_{\text{Digitized by}}Google$ 

périr! Et que ne faites-vous pas pour l'empêcher? Que de reproches secrets! que de remontrances douces et amoureuses! que d'instances, que de poursuites, avant que de nous abandonner! Mais quelle est notre dureté et notre obstination, de résister à un si grand amour, à un zèle si ardent

pour notre salut!

J. C., avant de montrer la foiblesse qu'il tient de l'homme, découvre d'abord la force qu'il tient de Dieu: il en fait ressentir les effets, et en donne des preuves par cette seule parole, c'est moi: ego sam (car il ne lui en fallut pas davantage) il renverse par terre cette multitude de gens armés pour se saisir de sa personne. Pierre, dans l'impétuosité de son zèle, frappe de son épée le serviteur du Grand-Prêtre et lui coupe l'oreille droite: à l'instant Jésus le guérit. Ces miracles si éclatans auroient du ouvrir les yeux à ses ennemis. Loin de là, ces aveugles, n'écoutant que le mouvement de leur fureur, se jettent sur cet innocent Agneau, et le lient comme un voleur. Les uns lui mettent des cordes au cou, les autres le foulent aux pieds; ceux-là le chargent de coups de bâtons, en lui disant mille injures.

Etrange fragilité! les Apôtres voyant leur Maître entre les mains des soldats, perdent courage, oublient leurs bonnes résolutions. Le souvenir de tant de miracles qu'ils lui avoient vu faire, de tant de prédications qu'ils avoient entendues, de tant de grâces qu'ils avoient reçues, et même de la com-

munion de son corps qu'il venoit de leur donner à la sainte Gène : tout cela s'efface en un moment, et ne sert qu'à rendre leur fuite plus honteuse. Est-ce donc là où aboutissent toutes ces protestations si souvent réitérées de donner leur vie pour lui? Thomas, que sont devenues vos promesses: Allons et mourons avec lui? Pierre, où est ce grand courage que vous faisiez paroftre lorsque vous étiez loin du péril? Al! M. F., après cela, qui oseroit se fier à ses résolutions, à ses lumières, à ses forces? Au moindre effort de la tentation, les colonnes de l'Eglise sont ébranlées : que ferons-nous donc, nous fragiles roseaux? Hélas! nous promettons tout à Dieu, lorsque nous n'avons rien à craindre; mais quand il est question de lui témoigner notre fidélité, nous ne nous souvenons plus de nos promesses. Que la foiblesse des Apôtres qui s'étoient plus confiés en eux-mêmes qu'à la Croix du Sauveur, nous serve d'instruction. Loin d'abandonner dans les périls J. C. persécuté, attachons-nous à sa Croix, comme à notre unique force, notre refuge et notre appui.

Suivons ce divin Sauveur dans la ville de Jérusalem, qui doit être le théatre de ses

ignominies et de ses souffrances.

In n'y avoit que six jours que J. C. étoit entré à Jérusalem en triomphe, aux acclamations de tout le peuple, comme le Béni de Dieu, le Fils de Bavid, le Sauveur du K & monde, le Messie d'Israel. Durant cette nuit, on l'y fit entrer lié et garotté comme

un imposteur et un scélérat.

D'abord on le conduisit dans la maison de Caïphe, où étoient assemblés les Prêtres. les Scribes et les Docteurs de la Loi, qui tous conspiroient à le faire mourir. Après quelques questions sur sa doctrine et ses Disciples, auxquelles il répondit avec une sagesse ét une modération qui auroient dû en inspirer à ses ennemis, un des gardes lui déchargea un rude soufflet sur le visage.... 0 Cieux! s'écrie St. Chrysostòme, couvrezvous de ténèbres et d'horreurs; que la terre tremble et frémisse! Le visage d'un Dieu, qui le peut croire? est ignominieusement souffleté; et personne ne se met en devoir de réprimer cette insolence ! J. C., d'un seul souffle de sa bouche, pouvoit écraser la main sacrilége qui le frappe; mais il souffre avec douceur, pour nous instruire de ce que nous devons faire en pareilles circonstances. Mais hélas! que cette leçon est peu suivie! Chrétiens, ne comprendrez-vous donc jamais que si J. C. a souffert tant d'affronts, ce n'a pas été par nécessité, ni par impuissance de se venger; mais seulement pour nous apprendre comment nous devons souffrir les injures?

Après ce sanglant outrage que reçut le Sauveur, Carphe lui demanda s'il étoit le Christ, le Fils de Dieu, se promettant que sa réponse lui donneroit occasion de le faire condamner comme un blasphémateur. Oui,

je le suis, répondit J. C., et bientôt vous me verrez assis à la droite du Dieu tout-puissant. Cette réponse, loin de faire impression sur l'esprit de ce juge passionné, ne le rend que plus audacieux : il affecte un faux zèle de venger l'honneur de Dieu qu'il prétend offensé et outragé par cette réponse. Il se lève tout furieux, et s'écrie : qu'ils n'ont plus besoin de preuves ni de témoins, puisqu'on vient d'entendre de la bouche même du coupable, un blasphème qui le rend digne du dernier supplice. Il prononce contre lui l'arrêt de mort; tous les Prêtres assemblés y souscrivent, et s'écrient avec fureur Il mérite la mort : Reus est mortis.

Qui ne ressentiroit une juste indignation contre le procédé de ces juges iniques et violens? Mais, M. F., ne pensons pas tant à eux qu'à nous-mêmes, qui sommes bien plus coupables encore. Car l'Apôtre nous assure que si les Juifs avoient connu J. C. pour Roi de gloire, ils ne l'auroient jamais condamné à mort, ni crucifié. Mais nous, Chrétiens, qui le reconnoissons pour Juge des vivans et des morts, nous osons bien fouler aux pieds son Sang, et le crucifier de nouveau en nous-mêmes par nos péchés qui sont la vraie cause de sa mort! Ne serons-nous donc pas punis plus sévèrement que les Juifs déicides? Ah! voilà ce qui doit nous porter, non à déchirer nos vêtemens, comme Caïphe, mais à briser nos éœurs, comme nous l'ordonne le Prophète. Voilà ce qui doit nous inspirer une vive douleur de nos péchés,

nous les faire détester, nous y faire renoncer pour toujours. Car, hélas! toutes les fois que nous avons péché, nous avons jugé le Fils de Dieu digne de mort, nous l'avons condamné autant de fois; autant de fois nous lui avons fait souffrir dans nous - mêmes le supplice de la Croix.

La sentence prononcée, on abandonna le prétendu criminel à l'insolence des soldats qui en firent leur jouet toute la nuit..... La nuit, M. F., la nuit qui est pour tous les hommes un temps de repos, est pour le Sauveur, dans la maison de Caïphe, un temps de souffrances, d'affronts, d'insultes et de tourmens! Cette troupe brutale lui crache au visage, l'accable de soufflets et de coups, accompagnant chaque coup de cette sanglante raillerie : Devine qui t'a frappe? Et ne pouvant supporter cet air de grandeur et de majesté qui reluit sur son auguste visage, ils s'avisent de le voiler, comme s'ils pouvoient soustraire à ses regards la vue et la connoissance de leurs crimes. Quelle ignominie pour le Souverain du Ciel et de la terre !

Mais ce qui l'humihe davantage, c'est le reniement du chef de ses Apôtres. Hélas ? ce même Pierre, qui venoit de lui protester qu'il étoit prêt à mourir plutôt que de le désavoner, le même soir qu'il l'avoit vu à ses pieds pour les laver avec une humble charité, la même nuit qu'il l'avoit reçu en personne dans son adorable Sacrement; oui, M. F., Pierre le désavoue lachement,

proteste qu'il ne le connoît pas, et le renie jusqu'à trois fois, par la crainte d'une vile servante. Terrible exemple de la foiblesse et de l'inconstance de la vertu des hommes, si elle n'est soutenue par une grâce particulière de Dieu!

Or, M. F., quelle fut la cause d'une chute si déplorable? La présomption et l'occasion prochaine. Pierre comptoit trop sur ses forces; Pierre s'engagea témérairement dans la compagnie de ces hommes pervers: voilà ce qui l'a fait tomber! Instruction bien importante pour nous : si nous comptons sur notre vertu, si nous nous exposons volon-tairement au danger, à l'occasion du péché, aux mauvaises compagnies, infailliblement nous tomberons comme Pierre. Mais nous relèverons-nous comme lui? Au premier regard, au premier souvenir des paroles de son Maître, il reconnoît son crime, il se met à pleurer, et à pleurer amèrement; c'est-à-dire que sa pénitence fut prompte, sa douleur sincère, sa conversion parfaite. Pécheurs , qui cherchez dans la chute du prince des Apôtres une excuse à votre fragilité, ne trouverez-vous pas dans sa pénitence la condamnation de votre persévérance dans le péché?

A peine le jour commença à paroître, qu'en conduisit l'Homme-Dieu au palais de Pilate pour être jugé. Pilate le renvoya à Hérode. Ge roi impie et voluptueux désiroit depuis long-temps de voir cet homme si célèbre, espérant qu'il opéreroit en sa présence quelque miraele. Frustré de son espérance,

il le méprise, il le fait revêtir d'une robe blanche, comme un fou, et le renvoie à Pilate. Ce juge, convaincu de l'innocence de Jésus, voyant que les Juifs redoubloient leurs cris pour demander sa mort, recourt à un expédient assez propre au dessein qu'il a de le délivrer, mais infiniment ignominieux à l'Homme - Dieu. C'étoit un privilége de ce peuple, de mettre en liberté un criminel à la fête de Pàques. Pilate leur laisse donc le choix de Jésus, ou de Barabbas qui étoit un voleur et un homicide.... Quel indigne parallèle! si l'on ne peut seulement l'entendre sans indignation, que pensera-t-on de l'infame préférence que les Juiss sont de ce scélérat, et de ce cri général : Nous voulons Barabbas; qu'on mette à mort ce Jésus; qu'on délivre Rarabbas!

Quel choix, juste Ciel! quelle demande! Voilà le jugement que les Juiss ont porté du plus sage, du plus saint de tous les hommes! Mais, qui croiroit que des Chrétiens renouvelassent tous les jours cette odieuse présérence? C'est pourtant, M. F., ce qui nous arrive toutes les fois que nous préférons le plaisir de contenter une passion, à la nécessité de la vaincre ; la satisfaction des sens, à ce qu'exige de nous la Loi de Dieu; le bonheur de cette vie, à la félicité de l'autre; la créature au Créateur. Est-il rien de plus indigne? est-il rien de plus commun? Hélas! combien de fois n'avons-nous pas préféré le crime à l'innocence, le vice à la vertu, et par conséquent le démon à Jésus-Christ!

Digitized by Google

Pilate surpris du choix que les Juiss saissoient de Barabbas, et voyant que cet expédient ne lui réussissoit pas ponr sauver Jésus, en imagina un autre, toujours aux dépens de l'innocent: il le condamna à la flagellation, espérant apaiser, par l'effusion de son sang, la fureur de ses ennemis.

Oh! le déchirant spectacle, M. F.! Approchez et voyez. Les bourreaux acharnés dépouillent le Sauveur avec violence, et l'attachent inhumainement à la colonne fatale. A peine est-il dans cette humiliante posture, que ces furies déchargent sur sa chair virginale une grêle de coups de fouets. Bientôt chaque coup fait une plaie; chaque plaie un ruisseau de sang; les bourreaux en sont tout couverts, la terre en est toute baignée, et ces barbares ne cessent de le flageller, que par la crainte qu'il n'expire dans ce tourment.

par la crainte qu'il n'expire dans ce tourment.

Ame chrétienne, pour vous exciter à la patience, et à souffrir pour vos péchés, contemplez votre Sauveur dans cet effroyable tourment. Mais surtout voyez avec quelle constance il souffre cette cruelle flagellation sans se plaindre, sans jeter un cri, sans laisser échapper même un soupir! Il se contente de lever les yeux au ciel pour s'offrir en expiation de nos crimes, ou sur ses bourreaux, pour leur inspirer quelques sentimens de compassion. Ah! M. F., si nous ne sommes pas touchés de cet exemple, et s'il n'est pas capable d'arrêter le cours de nos péchés, il faut que nous soyons plus barbares que les bourreaux mêmes, et plus insensibles que le marbre.

Cependant on ne détache J. C. de la sanglante colonne, que pour lui préparer un nouveau supplice. Il étoit le Messie, le Roi promis à Israel. Or, pour insulter à ce glorieux titre, et en faire l'objet de la risée du peuple, on le couvre d'un vieux manteau de pourpre, on lui met sur la tête, on enfonce avec force une couronne de longues épines entrelacées; on lui met un roseau à la main pour sceptre; pour tribut, en lui donne des soufflets, on lui crache au visage; on s'agenouille par moquerie devant lui, en criant : Salut au Roi des Juifs!

Ah! M. F., s'écrie S. Bernard, ne rougirons-nous jamais d'être des membres délicats sous un Chef couronné d'épines! Jésus
est notre chef, et nous sommes ses membres.
Est-il juste que nous vivions dans la délicatesse, tandis qu'il est dans les souffrances;
que nous ornions notre tête et nos corps,
lorsque le Sauveur est ignominieusement
vêtu et couronné d'épines? Confondons-nous
ici; et, pour satisfaire à la justice divine,
pour répondre en même temps à l'amour
d'un Dieu pour nous, armons-nous de sévérité contre nous - mêmes; réparons par
les austérités de la pénitence, les déréglemens d'un vie molle et sensuelle. Si nous
n'effaçons pas nos péchés par l'effusion de
notre sang, lavons-les du moins dans les
larmes de la pénitence.

larmes de la pénitence.

Pilate voyant J. C. si horriblement défiguré, crut qu'il suffiroit de le montrer à ses ennemis, pour exciter leur compassion,

et lui permettre de le renvoyer. Voilà l'Homme, leur dit-il : votre haine contre lui n'est-elle pas enfin satisfaite? Ecce Homo. Pécheurs, le Fils de Dieu vous adresse les mêmes paroles. Me voici ; regardezmoi : voilà votre ouvrage. Voilà l'état où m'ont réduit vos péchés, et les maux qu'ils m'ont causés. Je suis cet Homme que vous avez si inhumainement maltraité; je suis ce Dieu que vous avez si grièvement outragé.... Ecoutez cette voix, pécheurs; Jésus vous dit, par autant de bouches qu'il a de plaies sur son corps: 0 mon peuple bien-aimé! que vous ai-je fait, et quel sujet vous ai-je donné de me traiter si indignement? Je suis descendu du ciel pour votre amour; j'ai employé tous les momens de ma vie pour votre salut, et pour toute reconnoissance vous m'avez couvert de sang et de plaies! Ah! M. F., seroit-il possible que nous fussions aussi insensibles que les Juis à ce triste spectacle!

Hélas! la vue du Sauveur en cet affreux état, bien loin d'apaiser la fureur de ce peuple, ne sert, au contraire, qu'à l'irriter davantage. Otez-le de nos yeux, crient-ils à Pilate, Otez-le et cracifiez-le. Pilate essaie encore d'apaiser leur rage sanguinaire; mais on le menace de le dénoncer à César; il craint de perdre sa place, et l'intérêt chez lui l'emporte enfin sur la compassion et la justice: il condamne Jésus à la mort de la croix, et l'abandonne à ses ennemis pour qu'ils le conduisent à cet

ignominieux et cruel supplice. Ce juge lâche et inique s'imagine néanmoins ne point tremper dans ce crime en se lavant les mains, et en se protestant innocent du sang de cet homme juste. Hélas! combien n'atil pas d'imitateurs dans le monde! combien qui se font, comme lui, une fausse conscience!

A cette protestation de Pilate, que répond le peuple? Ecoutez, M. F., et frémissez. Els bien! Que son sang soit sur nous et sur nos enfans! Horrible imprécation! dont ce peuple déicide n'a cessé de porter jusqu'à ce jour les funestes effets. De là son endurcissement et l'abandon de Dieu; de là une malédiction et une réprobation manifestes.

Pour nous, M. F., et c'est par où nous finirons, demandons, ah! demandons à Dieu, par un souhait tout contraire, que ce sang divin tombe sur nous pour nous purifier et nous sauver. Demandons-lui que, comme ce sang précieux est versé pour nos crimes, il les efface entièrement; que toutes les grâces dont ce sang adorable est le principe et la source, découlent sur nous; et que s'il a été pour les Juifs le comble de tous les malheurs, il soit sur nous pour donner le prix à nos bonnes œuvres et nous ouvir la porte du ciel: Sanguis ejus super nos. Ainsi soit-il.

## MORT DE JÉSUS-CHRIST.

Cùm inimici essemus, reconciliati sumus Deo per mortem Fitii ejus. Lorsque nous étions ennemis de Dieu, nous lui avons été réconciliés par la mort de son Fils. Rom. 5.

Tel est, M. F., le profond mystère de justice et de clémence qui a fait la base de la Religion, depuis le péché du premier homme: la rédemption du genre humain, la réconciliation du monde avec son Créateur, par la mort d'un Dieu Sauveur. Il va s'opérer enfin, ce mystère ineffable de notre Rédemption, et ce sera sur le Calvaire, théatre sanglant des vengeances du Ciel et de ses miséricordes, de l'injustice des passions humaines et de leur plus grand crime, des combats de la sainteté immolée et de sa victoire sur le monde, le péché et l'enfer. Cieux, soyez dans l'étonnement; frémissez, puissances des ténèbres; mortels, soyez saisis d'horreur, et en même temps d'admiration : voici tout à la fois le plus grand, le plus terrible, le plus salutaire événement qu'ait enfanté l'univers depuis sa création.

Croix du Sauveur du monde, dévoileznous ce mystère: nous nous jetons à vos pieds; nous adorons l'Homme-Dieu que vous portez entre vos bras, pour notre salut.

Après avoir gémi avec le Sauveur dans le jardin des Olives; après avoir partagé ses humiliations et ses souffrances dans Jérusalem, et mêlé nos larmes avec son sang dans le Prétoire, suivons-le sur le Calvaire. Ne craignons point d'étaler ici toute l'humiliation et l'opprobre de sa mort. Loin d'en rougir, nous y trouverons la source de sa gloire et de la uôtre. Eh! ne falloit-il pas que le Christ souffrit, qu'il mourat pour entrer dans son royaume, et pour nous y introduire avec lui? C'est donc pour nous en mériter la conquête que, dans cet accès de fureur où le faux zèle, l'envie, la vengeance, et le démon même exaltoient parmi les Juis l'esprit de cabale et de sédition, le Seigneur Jésus laissant agir les passions humaines, envisageant la volonté du Ciel, et voulant ac complir le grand œuvre de la Rédemption, s'abandonne volontiers an pouvoir et à toute la méchanceté des hommes, et consent à périr sur une croix. Soyons attentifs, M. F., ici éclate la malice du monde, et l'amour du Sauverr.

Le supplice de la croix étoit le genre de mort le plus infame, déstiné parmi les Romains pour les seuls esclaves, et maudit parmi les Juifs. C'étoit le plus honteux, et tout à la fois le plus douloureux de tous les supplices, parce que le criminel qu'on y attachoit pouvoit y vivre deux ou trois jours, et que la douleur y étoit universelle dans

tous les membres.

Digitized by Google

Dès que l'arrêt en fut prononcé contre J. C., on se saisit de sa personne adorable, on le chargea du bois de la croix sur laquelle il devoit expirer. Oh! qui pourroit exprimer la douleur que lui causa un si pesant fardeau? Tout épuisé et affoibli qu'il étoit par la multitude de ses plaies, les bourreaux impitoyables le pressent, le pous-sent avec violence pour le faire avancer. Les forces lui manquent, il chancèle et tombe à chaque pas. On le relève tout trempé de sueur et de sang; et lorsqu'il pense respirer un moment, on le charge de coups. Cependant, comme il ne pouvoit plus marcher, on fut obligé de le décharger d'une partie de ce lourd fardeau : on contraignit un étranger, Simon de Cyrène qui revenoit des champs, de lui aider à porter cette pesante croix. Jeignons-nous, M.F., à cet heureux Cyrénéen. Jésus marche devant nous avec sa croix : la lui laisserons - nous porter tout seul! Ah! c'est pour l'amour de nous, c'est pour nous sauver de la damnation éternelle, qu'il porte cette croix si rude ; et nous ne veulons pas souffrir pour lui la moindre incommodité: le jeune nous révolte, l'assistance aux saints offices nous gêne, la fréquentation des sacremens nous est à charge, toute œuvre de pénitence nous répugne ! Comment donc pourra-t-il nous reconnoître pour ses Disciples? Quiconque veut être mon disciple, nous crie-t-il, encore plus par son exemple que par ses paroles, qu'il porte sa croix et me suive : Tollat crucem suam,

sequatur me.

De pieuses femmes qui l'avoient suivi dans ses prédications, marchoient à sa suite, fondant en larmes. Jésus les regarde avec bonté et leur dit : Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, pleurez plutôt sur vous; car si le bois vert est traité si rigoureusement, que sera-ce du bois sec? Quoi donc, M. F., y a-t-il un objet plus capable d'exciter notre douleur, que la croix et les souffrances d'un Dieu? Oui, sans doute. Eh! quel est-il? C'est le malheur affreux dont la justice de Dieu nous menace. Car enfin, si par notre impénitence nous rendons inutiles pour nous les souffrances et la Croix du Sauveur, il nous faudra périr pour l'éternité; après avoir méprisé les miséricordes d'un Dieu mourant pour nous, il nous faudra tomber entre les mains d'un Dieu vivant; et que c'est une chose horrible, d'être les victimes du Dieu vengeur! Pensons donc à la peine éternelle qui est réservée à nos péchés, si nous n'avons pas soin de les expier par une bonne confession, par nos larmes sincères jointes au sang du Sauveur. Ah! si celui qui étoit l'innocence et la sainteré même a été si sévèrement châtié, pour avoir eu seulement l'apparence du péché, que sera-ce du pécheur lui-même? si le Fils de Dieu a été traité de la sorte pour les fautes d'autrui, quel chàtiment ne subira pas l'esclave pour ses propres délits ? Quelle espérance pourroit

Digitized by Google

rester au malheureux qui refuse l'unique moyen qu'on lui offre pour éviter le plus grand des maux, la damnation éternelle?

Jésus arrive enfin sur le Calvaire. On étale à ses yeux les instrumens de son supplice. On perce la croix pour les clous, on apprête les marteaux, on creuse la terre pour y planter ce bois de douleur. On dépouille l'Homme - Dieu de ses habits. Hélas! ils étoient collés à sa chair avec le sang qui étoit sorti de ses plaies : Quel déchirement! quelle douleur! On ordonne à cet innocent Isaac de se coucher sur le bois de son sacrifice : il obéit, il s'étend sur ce lit de souffrances, n'ayant pour appuyer sa tête que les épines dont il est couronné. On lui demande ses pieds et ses mains, il les présente avec la douceur d'un agnéau qui se tait sous la main de celui qui l'égorge. On enfonce à coups redoublés les clous dans ces mains sacrées qui ne se sont jamais ouvertes que pour faire du bien, dans ces pieds adorables qui se sont lassés à chercher les brebis errantes de la maison d'Israel; on les perce, et de ces canaux jaillissent des ruisseaux de sang. Ses os se disloquent, sa poitrine s'enfle avec un tourment inexprimable. Pour joindre l'ignominie à la douleur, on lui donne pour compagnons de son supplice deux voleurs: on le place au milieu, afin qu'en le voyant crucifié entre deux criminels, on ne puisse le croire innocent. On élève la croix, on la suspend, on la laisse tomber de haut dans la fosse; et par cette secousse, toutes ses

plaies se renouvellent. A grands coups de massue on enfonce des pieux pour arrêter et soutenir la croix : chaque coup occasionne une secousse infiniment douloureuse. Le poids de son corps n'étant soutenn que par les clous , déchire et élargit les blessures des pieds et des mains. C'est ainsi qu'il passe les trois dernières heures de sa vie sur une eroix , suspendu par des clous , appayé sur

des plaies.

La voilà donc cette innocente victime, sur l'autel, où elle attend le coup de la mort, poursuivie du Ciel qui demande qu'elle soit immolée, persécutée de la terre altérée de son sang; et tandis qu'élevée ainsi entre le ciel et la terre, Jésus s'occupe de les réconcilier par l'effusion de son sang, les Pontifes, les Docteurs de la Loi, et le peuple s'applaudissent du pitoyable état où ils l'ont réduit; ils lui insultent par des railleries amères, ils le chargent de malédictions. Que fait cependant Jésus? Je le vois élever ses yeux étoints et sa voix mourante vers son Père. Que lui dira-t-il? Que lui auriez-vous dit, vindicatifs, qui conservez dans le cœur le ressentiment des plus légères vengeances?... Mon Père! pardonnez leur : Ignosce illis. Ah! pardonnez aux bourreaux qui m'ont traité avec tant de crnauté; pardonnez aux Juifs qui ont demandé ma mort avec tant de fureur; pardonnez aux Gentils qui m'ont outragé, flagellé, crucifié: hélas! ils ne savent ce qu'ils font : Nesciant enim quid faviunt. Pardonnez, mon Père, pardonnez à tous les

pécheurs qui sont cause de mes douleurs et de ma mort: Pater, dimitte illis.

Chrétiens qui avez de la haine contre votre frère, si vous refusez d'entrer dans les sentimens de cet Nomme-Dieu mourant, je n'ai pour, vous confondre, qu'à vous rappeler ici les paroles des enfans de Jacob à leur frère Joseph qu'ils avoient indignement traité: « Notre père, en mourant, nous a recommandé de vous prier en son nom d'oublier les offenses que vous avez reçues de la part de ves frères. » Oui, Chrétiens, votre Père, votre Sauveur sur son lit de mort ne vous demande qu'une chose pour les offenses sans nombre que vous avez faites à sa divine majesté: c'est qu'à son exemple, vous pardonniez à-votre frère. Cette personne vous a grièvement offensé, dites-vous : je le veux; mais c'est votre Père, à la mort, qui vous demande grâce pour elle, et qui vous la de-mande par autant de bouches qu'il a de plaies sur son corps. Ah! si, après cela, vous conservez encore de l'aigreur, du ressenti-ment contre celui que vous traitez d'ennemi, vous ne méritez plus le nom de Chrétien, d'enfant de Dieu; vous ne devez jamais prétendre à l'héritage que ce Dieu de miséricorde vous a acquis au prix de son sang.

Quel autre spectacle vient ici frapper mes yeux? Placé entre deux larrons crucifiés avec lui, Jésus exerce par avance la fonction redoutable de Juge suprême des vivans et des morte, rangeant les bons à sa droite, et les méchans à sa gauche, pour une éternité! L'un placé à sa gauche vomit des imprécations et des blasphèmes, et meurt dans le désespoir et l'impénitence, quoique convert du sang du Sauveur : image terrible de ces pécheurs qui vieillissent dans le crime, et diffèrent leur conversion à la mort. L'autre, placé à la droite du Sauveur, a commencé d'abord à le blasphémer : tout à coup la grace le touche, il reconnoît la justice des châtimens qu'il endure ; il confesse et adore la divinité de J. C., implore avec confiance sa miséricorde : Souvenez-vous de moi, lui. dit-il, lorsque vous serez entré dans votre royaume. Oui, lui répond le Sauveur, aujourd'hui vous serez avec moi en paradis.

O grâce! ô vertu toute-puissante du sang de J. C.! D'un voleur, il fait tout à coup. un saint; d'un blasphémateur, un prédestiné; d'un homme appelé à la dernière heure, un des premiers qui entrent avec lui dans son royaume! Après cela , M. F., qui pourroit désespérer de son salut, pourvu qu'il revienne à Dieu d'un cœur sincère? O mon Dieu! étendez-la sur moi, étendezla sur tous ceux qui m'écoutent, cette ineffable bonté. Lorsqu'étendus nous - mêmes sur notre lit de mort, nous vous dirons comme ce fortuné coupable, les yeux fixés sur votre croix : Souvenez-vous de nous dans votre royaume, faites retentir alors au fond de nos cœurs ces ravissantes paroles: Des aujourd'hui vous serez avec moi en paradis

Et cette dernière grâce qui les renferme toutes,, nous vous la demandons par les mérites de vos souffrances et de votre mort.

A ce spectacle si consolant, et si terrible tout à la fois, qui nous retrace d'une manière si vive ce qu'il doit faire au dernier des jours, en succède un autre bien sensible, bien déchirant pour son cœur : c'est sa tendre Mère, et son Disciple bien-aimé. Il les aperçoit tous deux au pied de sa croix, plongés dans l'affliction la plus profonde, partageant ses douleurs et ses ignominies. Il fixe d'abord ses regards mourans sur sa Mère, et lui dit, en lui montrant S. Jean : Femme, voilà votre Rils. Puis s'adressant au Disciple bien aimé et lui montrant Marie : Voilà votre Mère, , lui dit-il.

Oh! M. F., quel changement! quelle séparation! quels tristes adieux pour la plus sensible des mères! quel glaive de douleur perce alors son ame affligée! Dans cette douloureuse situation, elle adore néanmoins avec soumission la main qui la frappe par l'endroit le plus sensible, elle offre à la justice du Père, son Fils mourant, et elle s'offre avec lui dans la résignation la plus parfaite.... Mères affligées, épouses désolées, considérez Marie au pied de la croix, et osez vous plaindre.

En se séparant de sa Mère chérie, Jésus d'ailleurs ne pouvoit lui donner un gage plus précieux de son affection, qu'en lui donnant Jean pour fils; et il ne pouvoit

TOME II.

témoigner à son disciple plus de tendresse, qu'en lui donnant Marie pour mère. Par ce présent, il donne à l'un le plus riche trésor qui fût sur la terre, et à l'autre, un fils plein de respect, qui pût être son secours et sa consolation.

Après tant de tourmens, après tant de sang répandu, J. C. ressent les ardeurs d'une soif brûlante, et il s'écrie à haute voix: J'ai soif: Sitio. Mais quelle soif, M. F.? Ah! c'est bien moins la soif de son corps, que la soif de notre salut, que la soif de souffrir encore pour notre amour. Oui, chrétiens, nous crie-t-il du haut de sa croix, quelque vives que soient les douleurs que j'endure, quelque insatiable que soit la soif que mes ennemis ont de mon sang, pour votre amour et pour le leur, je voudrois, s'il étoit possible, souffrir encore mille fois davantage. Quel amour, M. F.! Eh? n'y répondronsnous pas enfin? Ah! ne vivons donc plus que pour un Pieu qui nous a tant aimés. Etanchons donc la soif qu'il a de notre salut, en suivant désormais sa loi sainte, en nous attachant à ses exemples et à ses vertus.

Tous ses sens ont chacun leur tourment particulier. Dans sa soif ardente, on lui présente du fiel et du vinaigre. Au milieu de ses douleurs, on se raille de lui, on lui insulte, on le blasphème. Il ne peut se remuer sans aigrir ses plaies, sans aggraver ses souffrances, ses douleurs. Mais la plus sensible pour lui, c'est l'abandon où le laisse son Père. Tous ses autres tourmens, il les supporte en silence; celui-là, il s'en plaint amoureusement. Il veut nous apprendre comment nous devons nous adresser à Dieu dans les délaissemens qui nous viennent du Giel. Mon Dieu, mon Dieu, s'écrie-t-il, est-ce ainsi que vous m'avez délaissé!

C'est ici, M. F., le moment le plus terrible de la Passion de J. C.; c'est ici la dernière goutte de son Calice. Le voilà donc enfin épuisé, ce Calice affreux, que remplissent tous les crimes du monde, et tous les tourmens à la fois. Ses ennemis ont assouvi leur rage, les prophéties sont toutes accomplies, Jésus a épuisé son amour pour nous, la justice de son Père est satisfaite, l'outrage que le péché lui a fait est réparé; tout est consommé: Consummatum est. Il recommande son esprit à son Père, pousse un grand cri, accompagné de larmes, baisse la tête, et expire: Et inclinato capite, tradidit spiritum.

Jésus est mort. La pâleur couvre son visage, ses yeux sont éteints, sa bouche est fermée, tout son corps est sans mouvement et glacé. Jésus est mort. Le soleil qui se couvre de deuil, la terre qui tremble, les rochers qui se brisent, les sépulcres qui s'ouvrent, les morts qui ressuscitent, tout l'annonce à l'univers consterné. Jésus est mort. Considérez, M. F., et voyez: Ecce homo, le voici. Et ce spectacle doit d'autant plus nous déchirer le cœur, que c'est nous qui l'avons fait mourir par nos péchés.

Oui, M. F., c'est notre orgueil qui l'a

couronné d'épines; c'est notre vanité, notre envie de plaire qui a défiguré son auguste visage; notre malignité, nos excès ont abreuvé sa bouche, de fiel et d'amertume; nos injustices, et nos impuretés ont déchiré son corps sacré, percé ses pieds et ses mains adorables; nos criminelles affections pour des idoles de chair ont entr'ouvert son divin cœur : Attritus est propter scelera nostra. Levons-nous donc, et tombons de douleur à ses pieds: Procidamus, ploremus coram Domino. Tout mort qu'il est, nous trouverons toujours en lui le Dieu de miséricorde et de clémence, le Dieu qui pardonne et qui sauve tous ceux qui espèrent en lui. Ah! seroit-il possible que nos cœurs restassent insensibles à un tel spectacle? C'est pour fléchir les cœurs endurcis que ce bon Sauveur, tout mort qu'il est, nous adresse la dernière voix de son sang, et semble dire à chacun de nous ce qu'il dit autresois par son Prophète: Que pouvois-je faire de plus pour ton salut que ce que j'ai fait? Je t'ai ouvert les plaies de mes pieds et de mes mains; et voilà qu'onva m'ouvrir encore le côté pour te donner entrée dans mon cœur et dans les entrailles de ma miséricorde. On a épuisé sur mon corps tout ce que la cruauté des hommes a pu inventer; j'ai pris sur moi-même les châtimens que tu avois mérités: dis-moi, y a-t-il encore quelque chose que je puisse ajouter à mes douleurs, pour te donner des preuves plus sensibles de mon amour? Ah! mon cher Prère, ne sayez plus insensible aux tendresses d'une telle charité; entrez dans ce cœur ouvert, en lui rendant amour pour amour.

Mais vous, mon Sauveur et mon Dieu, pouvez-vous bien aimer encore les pécheurs après tant d'ingratitudes et de si cruels supplices qu'ils vous ont fait souffrir? Oui, Chrétiens; et ses bras étendus marquent qu'il est encore tout prêt de nous recevoir et de nous embrasser, si nous détestons nos

péchés de tout notre cœur.

Inspirez-moi donc ce sentiment, plaies, larmes, sang, souffrances et mort de mon Dieu; et que du plus profond de mon cœur je vous demande miséricorde pour tant de révoltes que j'ai commises contre votre divine majesté. Que je m'attache à ces plaies sacrées, et que le sang précieux qui en dé-coule, m'y attache inséparablement. Que je. compte ces blessures qui sont le prix de ma Rédemption; et que j'admire toute ma vie l'amour d'un Dieu crucifié pour mon salut; afin que je fasse le sacrifice de ma vie à celui qui a répandu avec tant de charité jusqu'à la dernière goutte de son sang pour me procurer une éternité bienheureuse.

Ainsi soit-il.

## RÉSURRECTION DE JÉSUS-CHRIST.

Jesum quæritis Nazarenum crucifixum : surrexit, non est hic. Vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été srucifié : il est ressuscité, il n'est plus ici. S. Marc, 16.

Non, M. F., non, et nous l'y chercherions en vain. J. C. n'est plus dans la poussière du tombeau que nous arrosions de nos
larmes, il n'y a encore que quelques heures.
Aujourd'hui, à l'aurore naissante, il en est
sorti plus brillant que le soleil; il en est
sorti victorieux, triomphant, et tenant enchaînés la mort, le péché, le monde,
l'anfer, les démons, tous les ennemis de sa
gloire. Il en est sorti plein de vie, en laissant
dans le sépulcre son suaire et toutes les enveloppes de son corps inanimé: Surrexit.

O jour de gloire et de triomphe! jour de louanges et d'alégresse! jour que le Seigneur a fait de préférence à tous les autres jours, et le chef-d'œuvre de sa puissance, ainsi que de sa sagesse et de son amour pour nous! Jour infiniment salutaire pour les hommes qui en connoissent le prix! En effet, J. C. ressuscite autant pour nous que pour lui-même, autant pour notre salut que pour sa propre gloire; je vais vous le démontrer: 1.º J. C. ressuscité est le gage certain de notre résurrection à la gloire: 2.º J. C. ressuscité est le modèle accompli de notre résurrection spirituelle à la grâce.

Digitized by Google

RÉSURRECTION DE JÉSUS-CHRIST. 247

O mon Sauveur! que votre résurrection doit nous inspirer de consolation et de joie! Car vous n'êtes ressuscité que pour nous faire ressusciter nous-mêmes à la grâce et à la gloire. Entrez dans ces sentimens, M.F., et honorez-moi de votre attention.

SI J. C. n'est pas ressuscité, notre Foi est vaine: nous sommes encore dans nos péchés, et les plus misérables des hommes. Ainsi parloit S. Paul au peuple de Corinthe. Mais, rassurons-nous, ajoutoit ce grand Apôtre; J. C. est ressuscité, et la vérité de sa résurrection est établie par les preuves les plus incentestables et les plus authentiques. De là il résulte deux vérités bien consolantes pour nous, savoir: que notre Religion est vraie et divine; que la résurrection de J. C. est la base de notre Foi, le fondement de nos espérances, le gage assuré que nos corps ressusciteront pleins de gloire.

En effet, J. C. meurt, comme il l'avoit prédit. On descend son corps de la croix, on l'embaume, on le met dans le sépulcre, dont on ferme l'entrée d'une grosse pierre; les Juiss mettent leur sceau sur cette pierre, et placent des gardes pour défendre le tombeau centre la violence et la surprise. Voilà donc le tombeau fermé, scellé, gardé par des soldats prêts à combattre pour la censervation du dépôt qui leur est confié. Peuvoit-on prendre plus de précautions? Et quel

L 4

en sera le succès? de rendre plus certaine et plus authentique la résurrection de J. C .... Ce Dieu Sauveur sort glorieux du tombeau par la force de sa toute-puissance, il ressuscite le troisième jour, comme il l'avoit prédit. Il se montre à ses Disciples, à plusieurs reprises et en diverses circonstances; il se montre spécialement à un Disciple infidèle, qui avoit juré qu'il ne croiroit pas sa résurrection, s'il ne voyoit l'ouverture des clous, et ne mettoit la main dans ses plaies. Il boit, il mange, converse avec ses Disciples, et les instruit des mystères de son Royaume pendant l'espace de quarante jours. Enfin, il les rassemble au nombre de cinq cents, et s'élève au ciel en leur mésence. Il est donc vraiment ressuscité; et ses Disciples en sont tellement convaincus, qu'ils vont par toute la terre annoncer sa résurrection, et qu'ils répandent leur sang pour en attester la vérité. Le monde entier, conjuré d'abord contre eux, est forcé enfin de se rendre à un témoignage si manifeste : il eroit à ce miracle.

Oui, mon Sauveur, vous êtes vraiment ressuscité; et votre résurrection prouve invinciblement la vérité de toutes vos paroles. Puisque vous êtes ressuscité, vous êtes véritablement tout ce que vous avez dit de vous-même, Dieu et homme; tout ce que vous avez enseigné est véritable, la Religion que vous avez établie est divine.

Ce n'est pas le seul avantage que nous

retirons de la résurrection de J. C.; elle prouve encore notre résurrection future à la

gloire.

Chrétiens, J. C., votre espérance et la mienne, est ressuscité: Surrexit Christus, spes mea. Nous ressusciterons donc aussi. La conséquence est légitime. J. C. notre chef est ressuscité; nous qui sommes ses membres, nous ressusciterons donc aussi. Oui, M. F., il est dans l'ordre que le chef soit uni à ses membres pour leur communiquer le mouvement, la vie et le bonheur dont il jouit lui-même : ce seroit un corps monstrueux que celui où l'on verroit le chef plein de vie et couronné de gloire, tandis que ses membres seroient sans mouvement, sans vie ensevelis dans la corruption du tombeau. Aussi, l'apôtre S. Paul nous assure-t-il que J. C. s'est livre à la mort pour nos péches, et que par sa résurrection il nous a communique une vie nouvelle. Victime d'expiation sur la croix, il est la source de la grâce et de la gloire par sa résurrection.

N'en doutons pas, M. F., nous ressusciterons un jour comme J. C. notre chef, pour partager sa couronne et sa joie, si nous le suivons ici-bas dans ses souffrances. Et voilà le doux espoir qui doit nous consoler au milieu des maux qui nous investissent dans cette vallée de larmes et de misères. Ainsi se consoloit le saint homme Job, lorsque, dans la vue anticipée de la résurrection future, il s'écrioit, transporté, hors de lui-même : Je sais. Eh! que savez-vous, malheureux, rongé.
L 5

de vers et de pourriture sur le fumier? — Ja sais que mon Rédempteur est vivant; que je ressusciterai de la terre au dernier jour, et que je verrai mon Dieu dans ma chair.

O vous, qui gémissez dans les maux! vous que l'indigence, ou la maladie, ou la douleur accablent! vous qui mortifiez votre corps par la pénitence, consolez-vous comme ce Prophète, et dites avec lui : Je sais, oui, je sais, comme si déjà je le touchois de mes mains; comme si déjà je le voyois de mes yeux, que ce corps plein de corruption ressuscitera un jour, incorruptible, en sortant de la cendre du tombeau. Il y sera mis corps animal, il en sortira corps spirituel. Il y sera mis corps inanimé, et il ressuscitera plein de vie, de gloire et d'immortalité. Et déjà je crois apercevoir mon Sauveur ressuscité, qui me dit, en m'envisageant avec bonté, que bientôt je ressusciterai avec lui. Je l'entends, je le vois, je vis, je triomphe avec mon Sauveur. C'est du moins la ferme espérance que j'en ai, et qui toujours reposera dans mon cœur : Reposita est hæc spes mea in sinu meo.

O douce espérance! O pensée consolante! O motif puissant! O mon corps! O ma chair ! O mes sens! ne pensez pas que la haine que je vous porte, soit éternelle. Si je vous éloigne des plaisirs, si je vous entretiens dans les souffrances, si je vous vois avec joie languir, défaillir, mourir, c'est pour vous soustraire aux peines éternelles, et vous proguer la gloire et les délices d'une vie immor-

telle. Courage, encore un peu de temps; la vie présente va bientôt finir. Bientôt vous reposerez dans le sein de l'espérance, jusqu'à ce qu'enfin l'heureux jour arrive, où vous serez réunis et glorifiés avec votre divin Chef.

J. C. ressuscité est donc le motif le plus puissant de la consolation du Chrétien, parce qu'il est le principe, la source et le gage certain de notre résurrection à la gloire. J'ajoute qu'il est encore le modèle accompli de notre résurrection spirituelle à la grâce.

LA résurrection de J. C. a trois caractères remarquables : elle est certaine; J. C. a prouvé qu'il étoit véritablement ressuscité, en apparoissant plusieurs fois à ses Apôtres. Sa résurrection a été agissante : après sa résurrection, il instruisit ses Apôtres des mystères du Royaume de Dieu. Sa résurrection a été durable : une fois ressuscité, il n'est plus mort. Telle doit être notre résurrection à la grâce. Elle doit être véritable, agissante et durable.

Ce n'est donc pas une résurrection feinte, simulée, qu'on exige du Chrétien. C'est une résurrection réelle et véritable, qui fasse qu'on puisse dire de lui, comme de J. C. ressuscité: Pounquoi le cherchez-vous parmi les morts et dans le tombeau, lui qui est vivant l'Il y était à la vérité, il n'y a pas long-temps, et voilà encore le lieu, voilà le tombeau que lui avoient creusé ses péchés; tombeau que lui avoient creusé ses péchés;

dans lequel ils le tenoient captif, enseveli. Mais, grâces immortelles vous en soient rendues, à miséricorde de mon Diou! il n'y est plus, et on l'y chercheroit en vain: Surrexit, non est hic.

Non, il n'en est pas de lui comme de tant d'hypocrites, fantômes de résurrection, lesquels ne s'acquittent du devoir pascal, que pour sauver les apparences, sans renoncer à leurs désordres. C'est un homme vraiment ressuscité, réellement changé, sincèrement converti, dont le cœur est détaché de tous les objets séducteurs qui le corrompoient autrefois. On le vit, il est vrai, courir après les plaisirs, fréquenter les compagnies mondaines et les cabarets; mais il y a généreusement renoncé, et ce seroit jautilement qu'on l'y chercheroit: Surrexit, non est hic.

Oui : fréquentations dangereuses, jeux immodérés, ivrognerie, vol, emportemens; il a tout secoué, tout rompu, tout laissé dans le tombeau, sans conserver ni suaire, ni linceul, ni trace de ses anciennes habitudes. Voyez-les, les voilà dans le sépulcra qu'il a quitté: Linteamina et sudarium.

Tel est le premier caractère de la nésurrection spirituelle à la grâce. Il faut nécessairement qu'on puisse dire d'un Chrétien ressuscité, qu'il n'est plus dans le tombeau de ses anciennes habitudes, de son amour pour le monde, de son attachement à ses vanités et à ses maximes, de son ardeur pour le plaisir. Il faut qu'il soit vrai de dire de lùi, qu'il a quitté toutes les occasions prochaines du péché, au point de s'être arraché lui-même l'œil et le pied droit, qui étoient pour lui un sujet de scandale; c'est-à-dire qu'il s'est courageusement séparé de cette compagnie, de cette personne, qui lui étoient une occasion de chute, un écueil pour sa vertu.

2.º Il faut que sa résurrection soit agissante. J. C., dit l'Apôtre, est ressuscité, afin qu'imitant la manière dont il est ressuscité. nous marchions dans une vie nouvelle. Et encore: Si vous étes ressuscités avec J. C., oherchez les choses d'en haut, ayez du goût pour les choses du ciel, et non pour celles de la terre. C'est donc une vie nouvelle et toute contraire à la première, qui doit caractériser la résurrection du Chrétien : une viede foi, d'espérance et de charité; une viede tempérance, de douceur, d'humilité, de patience, de simplicité; une vie sérieusement appliquée à la pratique des bonnes œuvres. C'est à cette marque que l'on connoît la vie de l'ame, comme l'on connoît celle du corps à son mouvement et à son agilité.

Ressusciter spirituellement, c'est donce, passer du péché à la grâce, de l'iniquité à la justice, de la corruption à la pureté, des œuvres de ténèbres aux œuvres de lumière. Ressusciter spirituellement pour un avare, c'est mépriser les biens de la terre, et no s'en servir désormais que pour le soulagement de ceux qui sont dans le besoin. C'est, pour un usurier, restituer tout le fruit de

ses usures, et se faire un plaisir d'obliger ses frères, en leur prétant gratuitement. C'est, pour un orgueilleux, se mépriser soi-même, dans la vue de son néant, et estimer le prochain plus que soi - même, C'est, pour un ivrogne, s'imposer des jeunes et des mortifications. C'est, pour un impudique, faire souffrir sa chair par des austérités, à proportion des plaisirs qu'il a goûtés. C'est, pour ce père de famille, négligent, infidèle à ses devoirs, s'occuper du soin de ses affaires, du règlement de sa maison et de l'éducation de ses enfans; c'est, pour cette mère vaine et mondaine, substituer à l'amour du monde et de la parure une grande modestie dans tout son extérieur, le soin de son ménage, tous les exercices d'une piété exemplaire; c'est, pour ce Chrétien de nom, qui faisoit consister toute sa Religion à assister à une Messe basse les jours de Fêtes et de Dimanches, se rendre assidu à la Messe de Paroisse, aux Instructions, aux Vêpres, et approcher des Sacremens. Ressusciter enfin, c'est mener comme J. C., une vie toute céleste, toute occupée de la gloire de Dieu, de l'affaire du salut, des exercices de la Religion, et de l'édification du prochain : Quæ sursum sunt sapite.

Ah! M. F., si vous vous reconnoissez à ces traits, je vous le dis avec l'Apôtre : Réjouissez-vous, parce que ce jour est vraiment pour vous le jour d'alégresse, de victoire et de triomphe; le jour auquel l'em-

pire de la mort a succombé dans vos cœurs, sous l'empire de la vie; le jour où l'Eglise, votre tendre mère, entonne, à cause de vous, les plus mélodieux cantiques, parce qu'elle célèbre tout à la fois, et la résurrection cor-porelle de son divin Epoux, et la résurrection spirituelle de ses enfans bien-aimés : Lætemur et exultemus in ea. Mais pour que votre joie soit parfaite, il faut maintenant vous appliquer à rendre votre résurrection constante et durable.

3.º Comme le plus glorieux privilége de la résurrection de J. C. a été l'immortalité; qu'il n'est sorti triomphant du tombeau, que pour n'y plus rentrer, mais au contraire, pour remonter sur son trône éternel, il veut aussi vivre éternellement dans nos ames. quand une fois il y est entré par sa grâce; en sorte qu'on puisse dire de lui, sous ce rapport, qu'il ne meurt plus: Christus resurgens jam non moritur. Sans cela, quelle confusion pour lui, de se voir introduit dans nos cœurs, et de s'en voir bientôt chassé; honoré et outragé tour à tour; acqueilli et crucifié de nouveau! D'ailleurs, quel avantage réel pourrions-nous recueillir de sa présence dans nos ames, s'il n'y restoit qu'un instant? Ignorons-nous que le péché de rechute rend l'état de celui qui retombe, pire que le premier? Ne savons-nous pas que la couronne de vie ne sera accordée qu'à celui qui aura persévéré jusqu'à la mort dans la vertu? Oui, M. F., celui-là seul qui aura servi Dieu jusqu'à la mort, aura la récompense

éternelle. Ne l'oubliez point, & vous qui vous flattez d'être ressuscités avec J. C.! Non, il ne suffit pas d'avoir gémi sur votre état, d'avoir déploré vos égaremens, et en conséquence, d'avoir forme devant Dieu les résolutions les plus saintes, les promesses les plus solennelles : il faut persévérer dans ces heureuses dispositions. Pour cela, veillez sur vous-mêmes, sur votre cœur, sur vos démarches. Vous êtes foibles, inconstans, misérables; craignez votre foiblesse, votre inconstance et votre misère. Craignez les occasions et les dangers; craignez-vous surtout vous-mêmes. Vivez toujours dans la défiance de votre propre foiblesse; ne comptez que sur la grâce. Sollicitez-la donc sans cesse par la prière et par la fréquentation des Sacremens, et vous persévérerez jusqu'à la fin, et votre résurrection sera comme celle de J. C., constante et durable.

Si ce sont là vos dispositions, M. C. F., n'hésitez pas de chanter avec l'Eglise: Voici le jour que le Seigneur a fait: Hæc dies quam fecit Dominus. Il l'a fait ce jour, pour être l'époque de votre retour à lui, le gage de la réconciliation de plusieurs, et pour tous, le principe de leur résurrection

future et de leur gloire éternelle.

Je vous le souhaite.

## ASCENSION DE JESUS-CHRIST.

enssessionis (Nessessionis

Si diligeretis me, gauderetis utique, quia vado ad Patrem. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez, parce que je vais à mon Père. S. Jean, 14.

Tous les Mystères que nous avons solen-nisés jusqu'ici, M. F., ont fait sur nous une impression si subite, l'une de joie, l'autre de tristesse, qu'ils ne nous ont pas laissé délibérer auquel de ces deux mouvemens nous devions surtout ouvrir nos cœurs. A la mort de notre Sauveur, lorsque nous l'avons vu expirer sur la croix, victime pour nos péchés, avons nous pu retenir nos larmes? A sa résurrection, lorsque nous l'avons vu sortir plein de vie du tombeau, triomphant. de la mort et du péché, comment ne pas céder aux transports de la joie? Mais aujour-d'hui qu'il monte au ciel pour y prendre possession de sa gloire, pour nous y préparer une place, et pour y être notre intercesseur auprès de son Père, notre joie ne doit-elle pas être parfaite? La plus douce confiance ne doit-elle pas animer nos cœurs? Livrons-nous à ces sentimens, M. F., et en nous réjouissant du triomphe de notre Sauveur, animons-nous à marcher sur ses traces, à la vue du bonheur qu'il nous destine. C'est le fruit que nous devons retirer de ce grand mystère, et le sujet de cette exhortation. Ecoutez-moi avec attention.

Tous les ordres du Père éternel étoient exécutés, le mystère de notre rédemption étoit achevé, rien ne retenoit plus le Sauveur sur la terre, toute la cour céleste l'attendoit; il étoit temps qu'il allât recevoir cette couronne qui lui avoit coûté tant de sueurs et de sang. Le quarantième jour après sa résurrection, Jésus rassemble ses Disciples, au nombre de plus de cinq cents, sur le mont des Oliviers. G'étoit en ce même lieu qu'il avoit commencé sa passion; c'étoit là qu'il avoit été comme noyé dans une sueur de sang, et qu'il avoit souffert dans son ame, tout ce que son corps souffrit depuis. Ce lieu convenoit donc plus que tout autre, pour son triomphe: rien n'est plus glorieux que d'être couronné sur le lieu même du combat.

Il fait à ses chers Disciples, le plus tendre adieu, et à ses Apôtres, les promesses les plus magnifiques: Toute puissance m'a été donnée dans le ciel et sur la terre, leur dit-il; je vous la confie, allez donc par tout le monde: préchez l'Evangile à toutes les nations et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, leur apprenant à observer toutes les choses que je vous ai prescrites. Celui qui croira et qui sera baptisé, sera sauvé: mais celui qui ne croira point sera condamné. Ne vous étonnez point pour l'importante mission dont je vous charge: vous ferez en mon nom, les miracles les plus

etonnans, et je serai avec vous jusqu'à la consommation des siècles. Vous aurez, il est vrai, bien des persécutions à souffiir; mais je vous enverrai l'Esprit consolateur, qui adoucira vos maux, l'Esprit de force, qui vous rendra victorieux de tous les efforts de l'enfer. Allez vous préparer à le recevoir. Allez mériter les riches couronnes que je vais vous préparer. En disant ces paroles, il élève les mains pour leur donner sa dernière bénédiction, et s'élève majestueusement vers le ciel.

Quel spectacle, M. F., quelle surprise pour les Apôtres! ils n'avoient encore rien vu de si étonnant avant sa mort : ils l'avoient bien vu marcher sur les eaux; après sa résurrection, il s'étoit trouvé au milieu d'eux dans le Cénacle, il y étoit entré, les portes étant fermées, Mais ici, tout est bien plus merveilleux : Jésus est avec eux, ils lui parlent, il leur parle : et tandis qu'ils croient être avec lui, il les quitte, il s'élève dans les airs; il monte doucement, ils le voient; il s'éloigne, et bientôt ils vont le perdre de vue. Ils n'ignorent pas où il va; il le leur a dit si souvent. Il monte au ciel d'où il étoit descendu, il retourne à son Père qui l'avoit envoyé; il va occuper la place qui lui est due, et leur préparer les places qu'il leur a méritées, et qu'il nous a préparées à nous-mêmes; il va s'asseoir à la droite de son Père, et se repo-ser dans son sein, jusqu'à ce qu'il nous ap-pelle au même séjour, pour nous y faire as-seoir et reposer avec lui. O douce espérance! Il faut avoir un cœur plus que stupide, s'il n'est pas enchanté d'un tel spectacle, s'il n'est pas pour jamais détaché de la terre, et pour

toujours fixé au ciel.

Les Disciples étoient ravis d'admiration, ils ne voyoient néanmoins qu'une légère partie de la gloire du Sauveur. Comme ils étoient occupés à le considérer, il entre dans un nuage qui le dérobe à leurs yeux, et qui les prive du plus beau spectacle qui fut jamais. Cessez de regarder, Disciples ravis et enchantés; ce qui se passe au-delà de la nuée, ne sauroit être exposé aux yeux des mortels; et quelle idée, M. F., pourrois-je vous en donner? Les Anges, les Archanges, toutes les puissances célestes, viennent au-devant de leur Roi. Une foule d'illustres captifs se joignent à leur libérateur. Tous les justes, morts depuis le commencement du monde, se réunissent pour accompagner son glorieux triomphe. La chair avoit été chassée du Paradis terrestre; mais dans la personne du Verbe fait chair, elle s'élève au ciel. Ouvrezvous, portes éternelles : voici le Roi de gloire avec sa cour. Ne demandez pas qui il est : c'est le Seigneur fort et puissant dans les combats; c'est l'Agneau de Dieu mis à mort, mais victorieux et triomphant. C'est le Seigneur des vertus, c'est lui qui est le Roi de gloire. C'est à ce titre que Jésus entre dans le royaume de son Père, et qu'il y fait entrer tous ceux qu'il a délivrés.

Qui pourroit imaginer les transports du Fils de Dieu à la vue de son Père ? N'est - ce pas

alors qu'il lui dit avec amour : Mon Père, je vous ai procuré sur la terre, toute la gloire que vous aviez lieu d'attendre de moi ; j'ai , pour la gloire de votre nom , sacrifié mon honneur, j'ai prodigué ma vie : Pater, ego te clarificavi super terram. Vous m'aviez confié une entreprise bien difficile et bien importante; je l'ai exécutée par votre secours : votre jus-tice est satisfaite , la mort est détruite , le démon est enchaîné, le péché est anéanti, et votre grace triomphe. Vous m'aviez chargé de la rédemption du monde, ce grand ouvrage est accompli: Opus consummavi quod dedisti mihi ut faciam. J'ai fait connoître au monde, votre nom qu'il ignoroit; j'ai appris aux hommes quel culte ils doivent vous rendre; je leur ai appris comment ils doivent vivré et mourir pour vous; j'ai pratiqué moi-même à leurs yeux, ce que je leur ai enseigné par mes paroles: Manifestavi nomen tuum hominibus. Glorifiez actuellement votre Fils, en me faisant entrer comme homme, en possession de cette gloire que j'ai eue en vous, comme Dieu, avant que le monde fût : Et nunc clarifica me, tu Pater.

Par quel amour le Père céleste ne répondra-t-il pas à son Fils unique, qui, pour lui plaire, s'est consumé dans les travaux d'une vie pauvre et souffrante; à ce Fils si zélé, qui pour accroître sa gloire, s'est livré luimême aux opprobres les plus cruels; à ce Fils innocent, qui a sauvé tant de pécheurs, et qui par sa mort a ouvert à tous les hommes

le chemin de la céleste Jérusalem ?

Il montre le Sauveur à tous les ministres de sa cour; il reconnoît en leur présence qu'il l'a engendré avant tous les siècles, et que tout homme qu'il est, il n'a pas cessé d'être Dieu comme lui. Il leur déclare que désormais il sera leur Roi, que tout pliera sous son autorité, que tout sera soumis à sa puissance; qu'il sera enfin le Maître, et du Ciel qu'il a ouvert, et de l'enfer qu'il a fermé, et de la terre qu'il a sanctifiée.

A ces ordres du Père éternel, transportée de joie et de respect, toute la Cour céleste répond: Vous êtes juste, Seigneur; l'Agneau qui a souffert la mort, mérite de recevoir les honneurs divins, il mérite que la force, la sagesse, la puissance fassent la gloire de son règne; il est juste que tout se prosterne à ses pieds, et que le ciel retentisse éternellement de ses louanges: Dignus est Agnus qui occisus est accipere virtutem, etc.

C'est au bruit de ces douces acclamations, de ces chants de triomphe, que le Fils de l'homme est introduit dans le ciel où, avant lui, nul homme n'avoit été vu. La troupe sainte et nombreuse des Saints qu'il a tirés des limbes, le suit dans cet éternel séjour, et y est reçue avec tout l'accueil qui est dû au mérite de son Libérateur, et à ses propres mérites. C'est là que J. C. attend, pour les y placer aussi, tous ceux qui croiront en lui, et qui profiteront desa rédemption. Oh! combien depuis ce temps-là, sont montés vers lui, et sont placés à ses côtés! De quel œil regardentils la terre, et tout ce qui y occupe les

hommes? Quelles leçons pour nous, M. F.! Faisons encore quelques réflexions.

Vous n'attendez pas de moi, M.F., que je vous parle de la gloire dont l'Homme-Dieu est revêtu dans le ciel, et des délices dont il est enivré, ni de ce magnifique trône où il est assis à la droite de son Père: notre langue, pour le dire, manque d'expressions; notre esprit, de pénétration. Mais que dirons-nous de la grandeur et de la nouveauté de ce Mystère? Nous avons eu raison d'admirer un Dieu abaissé jusqu'à la condition des hommes; mais est-ce un moindre prodige qu'un homme semblable à nous, composé de la même matière que nous, tiré du néant, mortel de sa nature comme nous, soit élevé au-dessus des puissances de l'univers, qu'il voie tous les Anges à ses pieds, qu'il soit placé à la droite de celui qui l'a créé, qu'il fasse trembler les démons, qu'il soit immortel, immuable, incompréhensible; qu'il éclaire la lumière, qu'il éblouisse même les plus hautes intelligences?

Eblouis nous-mêmes par tant de prodiges, sera-t-il nécessaire de nous faire observer les sujets que nous avons de nous réjouir? J. C., notre frère, revêtu de tout l'éclat de la divinité; J. C., notre Dieu, faisant pour nous l'office d'intercesseur; J. C., notre rédempteur, nous marquant à chacun une place dans son royaume, ah! M. F., quel sujet de joie, de confiance, de consolation! Le Ciel nous

étoit fermé: en ce grand jour, J. C. nous Ya ouvert; il ne tient plus qu'à nous d'y entres au moment même que nous sortirons de ce monde. Il nous l'a dit, en quittant la terre: Je vais vous préparer une place dans mon royaume, et après que je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé le lieu, je reviendrai, et je vous attirerai à moi, afin que vous soyez où je serai. Quel amour! quelle promesse! à ma mort, si je suis tel que Dieu veut que je sois, Jésus viendra me prendre, et me placera dans le séjour heureux qu'il habite lui-même. O espérance vraiment solide, remplissez mon cœur, et détachez-le de tout ce qui est sur la terre! Que me restet-il ici-bas? le lieu est préparé, la promesse est faite, et la parole est donnée; il ne s'agit plus que de me préparer moi-même, et de me tenir toujours prêt. Quel malheur, si par ma faute, je perdois la place que j'ai dans le ciel! Toute la vie m'est donnée pour m'y préparer; c'est à moi à profiter de tous les instans, à travailler chaque jour à me rendre digne d'un bonheur infini, à me purifier de plus en plus, à me détacher, à me sanctifier par la pénitence, les bonnes œuvres, la fidélité aux devoirs de mon état, le recueillement intérieur et l'union avec Dieu.

Nos péchés nous ferment-ils le ciel, où rien de souillé ne peut entrer? Nous avons., dit S. Jean, un avocat auprès du Père céleste, et cet avocat est J. C., qui sans cesse intercède

intercède pour nous; il lui parle en notre faveur, il lui présente ses plaies, et la voix de son sang est plus puissante pour nous obtenir miséricorde, que celle de nos péchés, pour attirer sur nous les châtimens de la justice divine. Ayant donc pour Pontife, Jésus, fils de Dieu, qui est monté au plus haut des cieux, dit le grand Apôtre, allons nous présenter avec confiance devant le trône de sa grâce, afin d'y recevoir miséricorde et le pardon de nos péchés.

O Jésus il est donc vrai qu'en quittant

O Jésus! il est donc vrai qu'en quittant cette terre, vous avez voulu accomplir l'ouvrage de notre rédemption, nous préparer une place, et nous montrer le chemin qui conduit au bonheur: Vado parare vobis locum. Toujours notre rédempteur: Nostra redemptio, vous ne cessez d'en faire les fonctions en notre faveur, assis à la droite de votre Père: que je n'aie point d'autre désir que de vous posséder, point d'autre bien que de vous aimer: Amor et desiderium. Votre tendre charité ne se refroidira jamais pour nous, elle vous forcera en quelque sorte: Ipsa te cogat pietas, de vous rendre attentif à nos misères pour les soulager, à nos péchés pour les effacer : Ut mala nostra superes. Nous sommes pécheurs, et c'est vous qui pardonnez, parcendo; nous sommes exilés dans cette vallée de larmes, et c'est par vous que nous arriverons dans la céleste patrie : Et voti compotes. Attirez-nous donc après vous, Seigneur, afin que nous jouissions TOM. II.

éternellement du bonheur de vous voir, de vous aimer, ô Dieu Sauveur! ô Dieu d'amour! Nos tuo vultu saties. Ainsi soit-il.

## DESCENTE DU SAINT-ESPRIT.

Repleti sunt omnes Spiritu Sancto. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Act. 1.

Voila enfin l'accomplissement des promesses de J. G. Il est monté au Giel, et par un heureux échange, dit S. Augustin, le Giel reçoit un homme, et il envoie sur la terre un Dieu. En effet, un grand bruit se fait entendre; la terre tremble; le cénacle, où les Apôtres étoient assemblés depuis dix jours, est ébranlé; une lumière douce éclate; l'Esprit consolateur, sous le symbole mystérieux de langues de feu, se repose sur les Apôtres, qui tout à coup deviennent des hommes nouveaux. Tout Jérusalem est témoin de ce prodige. Voilà, M. F., en deux mots, l'histoire de la Pentecôte, et l'objet de nos réflexions.

Un Dieu vient donc encore sur la terre, et c'est pour la seconde fois que la Majesté suprême veut bien habiter parmi nous. Seigneur, qu'est-ce que l'homme, pour que vous daigniez vous souvenir de lui dans les jours de votre gloire? Toute la Trinité sainte devoit donc s'intéresser à mon salut! C'étoit peu qu'un Dieu Créateur oût commencé

cet ouvrage; c'étoit pen qu'un Dieu Rédempteur l'eut cimenté de son sang; il falloit encore que le Dieu Sanctificateur vint le consommer par sa grâce. Le Prophète l'avoit prédit; l'événement l'a vérifié: l'Esprit-Saint devoit descendre sur la terre, y faire une nouvelle création, en renouveler la face.

C'est à cette idée, qui m'a paru la plus touchante, que je m'attache dans ce discours. Nous y verrons, M. C. F., comment l'Esprit-Saint change les Apôtres, et ensuite comment les Apôtres, pleins du Saint-Esprit,

changent le monde.

O divin Esprit! ce sont vos grandeurs que j'entreprends de raconter: animez-moi; ce n'est que par vous, que je puis parler dignement de vous. Donnez-moi une de ces langues de feu que vous communiquates aux Apôtres en ce grand jour; et vous, mes chers Frères, demandez pour moi cette grâce, et daignez m'honorer de votre attention.

AVANT la descente du Saint-Esprit, tout étoit à réformer dans les Apôtres, leur esprit et leur cœur. Que fait cet Esprit de lumière, de sainteté et de force? Il les éclaire, et en fait les Docteurs de l'univers; il les réforme, et en fait des Saints, de vrais Apôtres, des Martyrs..... Suivez-moi.

Vous savez, M. C. F., quelle étoit l'ignorance des Apôtres, avant qu'ils eussent reçu le Saint Esprit. Après les explications les plus claires, ils ne comprenoient rien à la doctrine de J. C. Cent fois il leur avoit dit qu'il falloit qu'il fût flagellé, crucifié pour le salut du monde; et lorsqu'il vouloit aller pour cela à Jérusalem, Pierre ne pouvoit y consentir. Cent fois il leur avoit dit clairement que, trois jours après sa mort, il ressusciteroit; et Themas se défioit de ses prédictions, il ne vouloit croire à sa résurrection, qu'après l'avoir vu de ses yeux et touché de ses mains. En un mot, ils étoient tous si bornés, que J. C., malgré son extrême douceur, fut obligé plusieurs fois de leur faire les plus vifs reproches. En quoi! leur disoit-il, ne comprendrez - vous jamais rien à ce que je vous dis? Cependant, ce sont ces hommes que Dieu destine à éclairer l'univers! Grand Dieu! comment pourront - ils en venir à bout? Le voici, M. F.

bout? Le voici, M. F.

J. C. leur envoie le Saint-Esprit, et aussitôt leurs ténèbres s'évanouissent. Doués du don de science et de sagesse, ils pénètrent les profondeurs des mystères. Les Prophéties n'ont rien de si obscur; l'Ecriture, rien de si caché; la Religion, rien de si relevé qu'ils ne comprennent. Les voilà tout à coup les

oracles du monde.

Nouveau prodige! Au même moment ils parlent les langues de tous les peuples que la solennité avoit rassemblés à Jérusalem. On en est stupéfait: les témoins d'une si grande merveille se disent entr'eux: Ces hommes ne sont-ils pas des pécheurs de la Galilée! Comment savent-ils notre langue? C'est votre ouvrage, divin Esprit, Il n'ap-

partient qu'à vous d'ouvrir la bouche des muets, et de tirer la lumière du sein des ténèbres.

Ne vous offensez pas, M. C. F., de la triste réflexion que je suis forcé de faire ici. Cette ignorance grossière, qui nous étonne dans des hommes élevés à l'école de J. C., ne la voyons-nous pas dans la plupart d'entre vous, quoique vous ayez été nourris dans le sein de la Foi? Combien parmi ceux qui m'écoutent, qui sont très-habiles dans les affaires du monde, très-industrieux à cultiver leurs terres, à exercer leur état, à faire valoir leur commerce, et qui se trouveroient fort embarrassés, s'il leur falloit répondre sur les premiers élémens de la Religion! Ce ne sont pas les moyens de s'instruire qui leur manquent. Jamais il n'y eut plus de bons livres; mais les lisent-ils? Jamais les instructions n'ont été plus fréquentes; mais viennent-ils les entendre? et, s'ils y assistent, s'ap-pliquent - ils à les écouter et à les retenir? Outre l'instruction que nous ne manquons jamais de faire à la Messe, nous en faisons toujours une autre avant les Vepres, d'autant I lus intéressante, qu'outre que nous développons par ordre toutes les vérités, toute la morale de notre Religion, nous avons soin de rapporter les histoires les plus édifiantes et les plus instructives : mais ces gens-là, encore une fois, y viennent-ils? Non, ils préféreront de causer sur la place, d'écouter de mauvais propos dans les cabarets, plutôt que d'entendre parler de leur Dieu, de ce M 3

qu'il a fait pour leur salut, et de ce qu'ils doivent faire eux-mêmes pour gagner le Ciel. Ah! M. F., si vous profitiez de ces lumières qu'on vous prodigue, pour ainsi dire; si vous aviez du goût pour ces vérités salutaires, qui seules peuvent vous rendre véritablement heureux et dans ce monde et dans l'autre, vous mériteriez que le Saint-Esprit vînt éclairer votre esprit. Il viendroit encore réformer votre cœur: second effet qu'il pro-

duisit dans les Apôtres.

Avant la descente du Saint-Esprit, on ne voyoit dans les Apôtres qu'ambition, làcheté, horreur des souffrances. Ils s'étoient figuré que ce Royaume dont J. C. leur parloit étoit de ce monde; deux d'entr'eux lui en avoient demandé la première place; et le jour même que leur divin Maître s'abaissa jusqu'à leur laver les pieds, ils se disputoient sur les préséances. Aujourd'hui, quel changement! ce sont des hommes que l'amour de Dieu seul embrase; qui, bien loin de penser aux premières places, se re-. gardent comme les balayures de la terre. Dans les premiers temps, quelle làcheté! Pierre se laisse intimider à la voix d'une foible servante, renie J. C.; et les autres Apôtres prennent la fuite quand ils le voient entre les mains de ses ennemis. Aujourd'hui, quelle différence! pleins du Dieu qui les anime, quel zèle ne font-ils pas paroître pour ses intérêts! Voilà Pierre, le moins hardi de tous, qui élève la voix au milieu de la plus nombreuse assemblée. O Israel,

dit-il! vous avez fait mourir l'auteur de la vie; celui que vous avez crucifié étoit votre Dieu; mais sachez qu'il est sorti vainqueur du tombeau; il est ressuscité; nous l'avons vu vivant, nous venons vous le dire. Quel courage! reprocher le plus grand des crimes aux juges même qui avoient condamné l'innocent, aux bourreaux qui l'avoient crucifié! Ah! quand confesserons-nous aussi hardiment J. C., sans graindre ni les railleries ni les persécutions?

Enfin, avant le jour de la Pentecôte, quelle immortification dans les Apôtres! Ils ne peuvent veiller une seule heure avec J. C.; le plus léger mépris les indispose ; ils n'ont que de l'horreur pour la pénitence, pour ces saintes rigueurs qui soumettent les sens à l'esprit. Aujourd'hui, quel changement! après le coup d'éclat qu'ils viennent de faire, tout s'arme contre eux; ils ne voient que prisons, supplices, échafauds, et ils courent à la mort avec assurance, je dis plus, avec plaisir. Les menace-t-on des plus barbares tortures? ils répondent qu'ils ne craignent rien. Leur ordonne-t-on du moins de se taire? Voyez, répliquent-ils, s'il ne vaut pas mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. Les bat-on' de verges, les force-t-on dans cet état de sortir de Jérusalem ? ils sont baignés de sang, couverts de plaies, et néanmoins, transportés de joie d'avoir été jugés dignes de souffrir quel-que chose pour J. C. Dans la suite des temps, interrogez-les chacun sur les instrumens de leur supplice; Jean, dans le bain d'huile M 4

bouillante; Paul, sous le glaive; Pierre, sur la croix; Barthelemi, entre les mains des bourreaux qui l'écorchent vif: demandez—leur ce qu'ils pensent de leur sort; tous vous répondront, avec André, sur la Croix: O Croix | précieuse Croix | heureux celui qui meurt entre tes bras! O jour où il nous est donné de mourir pour J. C.! tu es le plus

beau de nos jours.

Telle est, M. F., la force merveilleuse de l'Esprit sanctificateur; il change des hommes ignorans en des Docteurs éclairés; et d'hommes foibles et làches, il fait autant de héros, de Martyrs. Grand Dieu! quand vous désirez vous rendre maître d'un cœur, que vous savez bien le manier à votre gré! Quand ferez-vous sur mon ame un pareil prodige? Hélas! d'épaisses ténèbres m'aveuglent, mes misérables passions m'entrainent; plein d'orgueil, esclave du respect humain, ennemi de la croix, j'ai tous les défauts des Apôtres : quand aurai-je leurs vertus? quand serai-je humble comme eux, intrépide comme eux, pénitent comme eux? Vous le pouvez, divin Esprit; vous pouvez éteindre le seu de mes passions, et mettre dans mon cœur ce feu sacré que vous êtes venu apporter sur la terre. Ah! renouvelez en ma faveur la merveille que vous avez opérée dans vos Apôtres. Ils ont été changés par le Saint-Esprit: vous venez de le voir, M. F.; voyons comment à leur tour ils ont changé le monde.

Les Apôtres trouvèrent à réformer dans le monde, ce que le Saint-Esprit avoit trouvé à réformer en eux, l'aveuglement et les passions. Ils en vinrent à bout par la

force de l'Esprit qui les animoit.

Ecoutez, M. F., le triste détail des erreurs de nos pères, et donnez-leur quelques larmes. Avant l'effusion du Saint-Esprit, la plupart des peuples vivoient sans temples. sans autels, sans culte, sans Dieu, comme parle S. Paul. Geux qui s'étoient fait une religion, étoient-ils plus sages? Non, ils adoroient le bois, la pierre, de vils animaux, et jusqu'aux oignons de lours jardins. Ce qu'il y a de plus affreux encore, c'est qu'ils élevoient des autels à des hommes qui n'étoient fameux que par leurs vices et leurs brigandages. Et cet aveuglement étoit si général, que, suivant l'expression du grand évêque de Meaux, la terre n'étoit qu'un temple d'idoles, et le vrai Dieu n'avoit qu'un seul temple dans tout l'univers. Les Philosophes même les plus éclairés, étoient tombés dans cet abime d'aveuglement et de corruption. Quel étoit donc l'état de l'univers!

Les Apôtres brûlent du désir de le sauver de tant d'affreux précipices. Mais comment en viendront-ils à bout? ils ne sont que douze : ils n'ont ni crédit, ni talens, ni fortune; cependant ils entreprennent ce projet. Le flambeau de la Foi à la main, ils parcourent toutes les contrées, ils prêchent M cp

Digitized by Google

partout J. C. Oh! qu'ils sont dignes d'admiration, ces hommes qui ne se lassent point de porter aux autres hommes le salut et la paix!

Telle fut l'ardeur des Apòtres : quel fut leur succès? Dès le jour de la Pentecôte, Pierre prêche, et il convertit trois mille Juifs. Qelques jours après, il prêche encore, et il en convertit cinq mille. De leur côté, les autres Apôtres prêchent dans les différentes contrées de l'univers, et au son de ces trompettes évangéliques, la superbe Jéricho tombe, les idoles sont réduites en poussière, la croix est arborée partout. Un nouveau monde paroît, et ce nouveau monde est un monde chrétien. Ce n'est point ici une exagération, c'est le témoignage exprès de l'Apôtre: Pour croire, dit-il, il faut avoir entendu. Mais, demande-t-il, les nations barbares ont-elles entendu l'Evangile? Oui, reprenoit S. Paul, l'Evangile de J. C. a eté porté aux quatre coins de la terre; le salut a été offert à tous, et ceux qui périssent, c'est par leur faute. O divin Esprit! que vos œuvres sont admirables, et que vous êtes puissant!

Permettez-moi, M. F., de vous le demander: si l'Esprit-Saint revenoit sur la terre, trouveroit-il parmi nous cette Foi que les Apôtres y ont prêchée par ses ordres? Ah! qu'elle est devenue froide et languissante dans le plus grand nombre! Combien même qui ne l'ont plus, on du moins, qui n'en conservent que l'écorce! Car, est-ce avoir la Foi, que de n'en pas pratiquer les ceuvres? est-ce avoir la Foi, que de vivre au gré de ses passions? M. F., prenons y garde. L'Oracle est prononcé: Le royaume de Dieu sera ôté aux nations qui en font un mauvais usage, et il sera donné à d'autres qui en profiteront mieux. Si donc nous abusons toujours de la Foi, elle nous sera enlevée; si nous résistons toujours à la grâce, on nous l'ôtera. Et alors, quel seroit notre malheur? Hélas! nous retomberions dans la déplorable ignorance où gémissoient nos pères, et nous donnerions dans tous les excès affreux où ils se sont plongés.

Avant la descente du Saint-Esprit, la terre étoit souillée de toutes sortes de crimes, et pleine de ces excès honteux que S. Paul lui reproche, dans son Epitre aux Romains. A la vue de ces abominables désordres, les Apôtres se sentent animés d'un saint zèle; ils parlent, ils instruisent, ils annoncent un royaume à venir, un Paradis à gagner, un enfer à éviter; ils prêchent l'humilité dans les grandeurs, la pénitence dans les plaisirs, le renoncement à toutes choses dans l'abondance de tous les biens. A cette voix de l'Esprit-Saint, l'univers se soulève d'abord : mais enfin, la morale de J. C. prend le dessus; les vices disparoisent, sont détruits, et l'on voit briller sur la terre les plus éminentes vertus. Oh! quelles vertus en effet pratiquèrent les premiers Chrétiens! Le détachement des biens temporels: ils les apportoient aux pieds des Apôtres; la virginité, jusque-là en opprobre, ils s'en M 6

firent honneur; la charité: ils n'avoient tous qu'un cœur et qu'une ame; la piété: on les voyoit toujours dans le temple, ou dans leurs maisons, appliqués à la prière et aux bonnes œuvres; l'amour de Jésus-Christ: ils le recevoient tous les jours dans la sainte Communion; la Foi: ils en furent les martyrs; le pardon des ennemis: ils combloient de bénédictions leurs persécuteurs, et embras-soient leurs bourreaux. Arrêtons-nous ici, et réfléchissons un peu sur nous-mêmes. Nous nous glorifions d'avoir de tels ancêtres; mais ne rougiront-ils pas d'avoir de tels descendans? Peut-on sans gémir, se rappeler ces heureux temps, et comparer ce que nous sommes avec ce qu'ont été nos pères? Esprit-Saint, venez donc encore une fois sur la terre, créez de nouveau nos cœurs, et rendez-nous semblables aux premiers Chrétiens, de qui nous descendons. Venez, et l'on verra parmi nous, comme on vit parmi eux, la plus grande pureté dans les mœurs, la plus exacte probité dans les affaires, le plus vif amour pour Dieu, la plus

tendre charité pour le prochain.

Mais disons quelque chose qui vous soit personnel. J'ai trois questions à vous proposer, et c'est par votre conduite que je veux les résoudre. Avez - vous reçu le Saint-Esprit? Si vous l'avez reçu, ne le contristez-vous point? si vous lui obéissez, prenez-vous vos précautions pour ne le pas perdre?

1.º Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Je sais qu'on vous l'a donné dans le Baptême, que

vous l'avez conservé dans l'enfance; je sais que vous l'avez reçu plus abondamment encore dans la Confirmation: mais hélas! depuis cette époque, ne l'avez-vous pas perdu? Il ne faut qu'un péché mortel pour l'exclure de nos cœurs: et combien n'en avez-vous pas commis! Ne croupissez-vous pas dans le péché? Ah! quel est votre état, pécheurs impénitens? Hélas! sans cet esprit de vie, vous êtes plus morts que ceux qui reposent au fond des sépulcres. Quel triste état! ne désirez-vous pas d'en sortir et de revivre? et si vous le désirez, qui pourra opérer ce miracle? C'est vous, ô Esprit vivifiant! redonnez donc la vie de la grâce à tous ces malheureux qui l'ont perdue par le péché. Inspirez-leur aujourd'hui le ferme dessein de renoncer au péché, et de s'en purifier par les Sacremens.

Et vous, Chrétiens, qui possédez le Saint-Esprit, ne le contristez-vous point? Ah! qu'a-t-il opéré dans vos cœurs, depuis qu'il vous parle par la bouche de ses Ministres, et par ses propres inspirations? Prenez garde: l'infidélité à une grâce, entraîne dans une infidélité plus grande, et celui qui tombe dans les petites fautes, tombera bientôt dans de plus considérables. Au contraire, si vous répondez à la grâce, elle ira toujours en

croissant dans vos cœurs.

Enfin, vous qui êtes fidèles au Saint-Esprit, faites vous tout ce qui dépend de vous, pour ne le pas perdre? Vous possédez la grâce sanctifiante, c'est le plus grand des trésors; mais vous le possédez dans des vases bien fragiles. Graignez donc de les briser, et par conséquent veillez continuellement sur vous, fuyez les occasions, et dites souvent avec le Prophète: Mon Dieu, prenez, si vous le voulez, mes biens, ma santé, ma vie; mais ne m'ôtez pas votre Esprit, sans lequel il n'y a pas de bonheur, ni en cette vie, ni en l'autre.

vie, ni en l'autre.

Comme S. Pierre parloit encore, dit l'Evangéliste, le Saint-Esprit descendit sur ceux qui écoutoient sa parole. Puissé-je, M. F., obtenir le même miracle, et pour vous, et pour moi. Esprit-Saint, donnez à ma parole, ou plutôt à la vôtre, votre bénédiction. Répandez, ô Dieu d'amour! sur cette assemblée, la plénitude de vos dons. Source de toutes les grâces, auteur de tous les biens, venez visiter tous les cœurs de vos Fidèles, et allumez-y le feu sacré de votre amour. Ainsi soit-il.

# CONVERSION DE SAINT PAUL.

Vas electionis est mihi iste, ut portet nomen meum coram Gentibus, et Regibus et filiis Israel. Cet homme est un vase d'élection, pour porter mon nom devant les Gentils, devant les Rois, et les enfans d'Israel. Act. 9.

LA prédication de l'Evangile aux Gentils, leur vocation à la Foi, et leur conversion préparée par celle de S. Paul, c'est, M. F., un des premiers et des plus mémorables événemens de la primitive Eglise, que l'ordre des temps et des faits nous présente aujourd'hui pour la gloire de Jésus - Christ . et l'exaltation de son saint Nom. Je vais vous retracer ce monument merveilleux des miséricordes du Seigneur. Il est sans doute de votre intérêt de connoître cet homme admirable, qui est encore aujourd'hui notre docteur, notre maître, notre apôtre dans ses écrits immortels. Faisons donc honneur à ce grand Apôtre des nations, qui en a tant fait lui même à l'Eglise; qui a si bien mérité de la Religion, et lui a rendu de si grands services; qui a éclairé l'Orient et l'Occident des lumières de l'Evangile; en un mot, qui a été choisi par Jésus-Christ pour porter la gloire de son Nom devant les rois et les nations de la terre.

A mesure que nous développerons l'histoire de sa conversion, nous en tirerons des réflexions propres à nous instruire, à nous éclairer sur les voies de Dieu et sur les caractères d'une véritable conversion.

SAUL, qui depuis fut appelé Paul, étoit Juif de la tribu de Benjamin, né à Tarse, capitale de la Cilicie, qui avoit le droit de bourgeoisie romaine. Son père, qui étoit de la secte des Pharisiens, l'envoya jeune à Jérusalem, où il eut pour maître Gamaliel, l'un des plus célèbres docteurs de son temps. Il fut instruit dans la manière la plus parfaite d'observer la loi de Moïse. Il l'observoit en effet d'une manière irrépréhensible. Il s'attacha à la secte des Pharisiens, la plus exacte et la plus sévère de toutes; mais aussi la plus orgueilleuse et la plus opposée à J. C. Saul surpassoit tous ceux de son âge par son zèle pour la loi et pour les traditions de ses pères; et comme il étoit d'un tempérament tout de feu, ce grand zèle le rendit un des plus violens persécuteurs du nom de J. C.; et lui donnoit en même temps une sorte de bonne foi dans ses fureurs contre l'Eglise naissante.

Lorsqu'on répandit le sang du premier martyr S. Etienne. Saul étoit présent; il consentoit à sa mort et gardoit les manteaux de ceux qui le lapidoient. S'étant fait autoriser par les Princes des Prêtres, il entroit dans les maisons, en tiroit par force des hommes et des femmes, les trainoit en prison, chargés de chaînes. Il alloit dans toutes les synagogues, où il faisoit battre de verges

ceux qui croyoient en J. C., et leur faisoit souffrir toutes sortes de supplices, pour les

forcer de blasphémer.

Après avoir ravagé l'Eglise de Jérusalem, comme il ne respiroit que le sang des Disciples du Seigneur, il alla trouver le Grand-Prêtre, et obtint de lui des lettres pour les synagogues de Damas, avec pouvoir de faire arrêter tous les chrétiens qu'il y trouveroit, et de les amener prisonniers à Jérusalem, afin qu'ils y fussent punis avec une sévérité capable d'arrêter ceux qui seroient tentés de les imiter.

Mais, vains projets des hommes! Dieu, touché par les prières de S. Etienne et des autres Fidèles persécutés, voulut manifester dans Saul sa patience et sa miséricorde. Comme il approchoit de Damàs, ne respirant que carnage, ò prodige! ò merveille! l'intrépide Saul est tout à coup investi d'une clarté éblouissante qui vient du Ciel; il est renversé par terre, lui et tous ses compagnons, et il entend une voix extraordinaire qui lui dit: Saul, pourquoi me persécutezvous? Frappé d'étonnement, il s'écrie: Seigneur, qui êtes-vous? et cette voix lui répond: Je suis ce Jésus, que vous persécutez; il vous est dur de résister à quelqu'un plus puissant que vous.

Ce doux reproche du Sauveur, accompagné de l'onction intérieure de sa grâce, amollit la dureté du cœur de Saul, éteignit sa fureur, guérit son orgueil, et le changea en un homme tout nouveau. Il s'écria tout tremblant: Seigneur, que voulez-vous que je fasse, c'est-à-dire, comment ferai-je pour réparer le passé? Quel est le moyen de procurer votre gloire? Je m'offre à vous avec joie pour exécuter votre sainte volonté, et pour souffrir, si vous l'exigez, les afflictions, les opprobres, les persécutions, les tourmens et toutes sortes de maux. Tel est, M. F., le langage d'un cœur converti; il ne s'en tient point aux paroles, ni à des désirs vagues et stériles; il triomphe généreusement du monde et de ses charmes, du démon et de ses artifices; il vide son cœur de toutes les affections terrestres, pour faire à Dieu le sacrifice entier de lui-même; mais n'oublions jamais, M. F., qu'une véritable conversion est le plus grand œuvre de la grâce. Voyez combien elle est forte et puissante.

Saul, persécuteur, sanguinaire, blasphémateur, avoit certainement une grande opposition à la grâce: c'étoit, ce semble, une conquête bien difficile à faire. Cependant la grâce, en bien peu de temps, l'attère, le dompte, le subjugue, le transforme en un homme nouveau. Ah! quand Dieu veut attaquer un cœur, et qu'il a résolu de s'en rendre maître, que ses traits sont perçans! que sa lumière est vive! que sa voix est puissante! Quand il lui plaît de vaincre notre orgueil, qu'il sait bien trouver pour cela des moyens efficaces! Quelquefois, ce sont des coups éclatans, des disgrâces et des humiliations attérantes, des renversemens de

fortune, des maladies accablantes.

D'autres fois, pour gagner une ame, Dieu emploie un langage intérieur, qui s'adresse au cœur, qui parle à l'esprit; et nous ne devons pas douter qu'en terrassant S. Paul, la grâce n'ait agi sur son ame aussi essicacement que sur ses sens. Ainsi, pécheur qui m'écoutez, cette lumière surnaturelle dont le Ciel vient quelquefois tout à coup frapper votre esprit en certains momens de réflexion sérieuse, ce sentiment intérieur qui accompagne en vous ces corrections salutaires, ces vifs reproches de la conscience, ces troubles inquiets, ces remords importuns, ces attraits qui vous portent quelquesois à la vertu, sont la voix de la grâce qui vous rappelle à Dieu et à vous - même. Rendez-vous-y donc attentif et docile comme saint Paul. Vous, incrédule, qui, par vos discours impies contre la Religion, contre les prêtres, contre la confession, persécutez comme lui, J. C. dans son Eglise, écoutez la voix du Ciel, qui vous dit encore : Je suis ce Jésus que vous persécutez. Vous, libertin, qui faites aussi la guerre à J. C. en pervertissant et en révoltant contre lui ses serviteurs, écoutezla cette voix de la grâce, qui vous dit encore: Je suis ce Jésus que vous persécutez. Vous, mondain, profane, qui venez insulter à J. C. jusque dans son temple et au pied des autels, par votre air dissipé, par vos irrévérences et par votre posture immodeste, écoutez-la cette voix de l'Agneau immolé, qui vous dit encore: Je suis ce Jésus que vous persécutez.

" Jésus-Christ ordonna à Saul de se lever " et d'aller dans la ville, où un de ses ser-" viteurs lui apprendroit ce qu'il avoit à " faire. "

Le Sauveur, en renvoyant ainsi à ses Ministres l'instruction d'un Apôtre appelé d'une manière si extraordinaire, nous apprend qu'il faut chercher sa volonté dans l'enseignement des pasteurs qu'il a revêtus de son autorité pour être nos guides spirituels. C'est là, M. F., l'unique moyen de détruire cette présomption et cette orgueilleuse confiance en nos proprès lumières, qui sont deux sources fatales d'erreurs et d'illusions.

"Saul s'étant levé, ne voyoit rien, quoiqu'il eût les yeux ouverts; il fallut lui donner la main pour le conduire à Damas, où il sembloit que J. C. le menoit en triomphe. Il logea dans la maison d'un Juif, sans voir, sans boire, sans manger, ignorant encore

ce que Dieu exigeoit de lui. "

Remarquons, M. F., que cet aveuglement corporel, ménagé par la Providence, étoit une figure de l'aveuglement spirituel où Saul avoit vécu jusque-là. Il lui apprenoit encore que désormais il devoit être mort au monde, et ne plus s'occuper que des choses célestes.

Arrivé à Damas, de quoi s'occupa Saul? Apprenons-le, M. F., pour notre édification et pour notre instruction. » Saul, subjugué par la grâce et docile à sa voix, passe trois jours dans la retraite, l'oraison, le jeûne et la pénitence. » Voilà, dans une conversion

récente, le plan de la conduite que doit tenir un pécheur nouvellement converti.

D'abord il s'éloigne du monde. Quand la conversion est bien sérieuse, et l'ame vivement saisie de la crainte des jugemens de Dieu, on s'occupe volontiers, comme Saul, à méditer les vérités du salut dans la retraite, le silence et le recueillement. C'est là que Dieu parle au cœur, et que la grâce affermit son ouvrage. Comme Saul repassoit alors, dans l'amertume de son ame, toutes les violences qu'un faux zèle lui avoit inspirées contre l'Eglise, l'ame pénitente se rappelle avec douleur tous les péchés qu'elle a commis, tout le mal qu'elle a fait contre son Dieu: de là l'exercice assidu de la prière.

C'est elle, c'est la prière qui console et fortifie Saul dans le commencement de sa conversion: Ecce enim erat. C'est en effet dans ces premiers momens de conversion, de foiblesse et de componction, qu'on a spécialement besoin d'invoquer la lumière d'en haut, de solliciter les secours de la grâce, d'implorer la miséricorde divine; et c'est dans l'oraison, qu'une ame ainsi pénétrée de son indigence, de sa misère, de ses égaremens, aime à répandre son cœur et ses larmes devant Dieu.

Elle ne s'en tient pas là : voyons Saul. Touché de la grâce et d'un vif repentir de ses erreurs et de ses excès, enflammé du désir de fléchir son Dieu, de réparer sa gloire et le mal qu'il a fait, il ajoute à l'épreuve et à la peine de son aveuglement

un jeune très-austère, en s'abstenant trois jours entiers de prendre aucune nourriture. Cet exemple nous apprend, M. F., que ce n'est pas assez pour être vraiment pénitent, de détester son péché; il faut encore l'expier et venger Dieu. Il faut satisfaire à sa justice par la mortification des sens et de la chair, par des œuvres pénibles à la nature, et humiliantes nour l'amour-propre Pape le par des œuvres pénibles à la nature, et humiliantes pour l'amour propre. Dans le monde, on croit avoir tout fait, pour avoir confessé rapidement son iniquité, pour en avoir obtenu une absolution précipitée, pour en avoir accompli une pénitence légère: du reste, on ne vit pas moins dans la mondanité, la mollesse, les plaisirs: conversions, hélas! bien imparfaites et bien superficielles, pour ne pas dire vaines et chimériques! — Revenons à notre Apôtre.

Il y avoit à Damas un Disciple nommé Ananie, plein de sainteté et de vertu. Le Seigneur lui apparut et lui dit d'aller trouver Saul qui étoit en prières. Au seul nom de Saul, Ananie trembla; mais le Seigneur, pour calmer ses frayeurs, lui dit: Allez avec confiance, parce que cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon Nom devant les Gentils, devant les Rois et devant les enfans d'Israel. En même temps

devant les enfans d'Israel. En même temps Saul voyoit en vision un homme qui entroit et qui lui imposoit les mains, afin qu'il recouvrât la vue. Ananie obéit, va trouver Saul, lui impose les mains et lui dit : « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus, qui vous est apparu dans le chemin par où

Digitized by Google

vous veniez, m'a envoyé, afin que vous recouvriez la vue, et que vous soyez rem-pli du Saint-Esprit. » Aussitôt il tomba de ses yeux comme des écailles, et il recouvra la vue. Ananie ajouta : " Le Dieu de nos pères vous a prédestiné pour connoître sa volonté, pour voir le Juste, et pour en-tendre les paroles de sa bouche; car vous lui rendrez témoignage devant tous les hommes, de ce que vous avez vu et entendu. Qu'attendez-vous donc? levez-vous, recevez le Baptème et lavez vos péchés, en invoquant le nom du Seigneur. » Saul se leva aussitôt pour recevoir le Baptême; et ayant ensuite mangé, il reprit ses forces. Il resta quelques jours avec les Disciples de Damas, et se mit aussitôt à prêcher Jésus dans les synagogues, assurant qu'il étoit le Fils de Dieu. Tous ceux qui l'écoutoient étoient dans l'étonnement, et disoient: "N'est-ce pas celui qui persécutoit dans Jérusalem, ceux qui invoquoient le nom de Jésus, et qui est venu ici pour les emmener prisonniers? " Ce fut ainsi qu'un blasphémateur et un persécuteur fut changé en Apôtre, et devint un des principaux instru-mens dont Dieu se servit pour la conversion du monde. S. Paul ne se rappeloit jamais sa conversion, sans entrer dans les senti-mens de la plus vive reconnoissance envers la divine miséricorde : et voilà encore les marques d'une véritable conversion. Recueillons-les.

Saul, une fois converti, abandonne la

synagogue infidèle, la secte orgueilleuse des Pharisiens, la cabale impie des ennemis de J. C. C'est ainsi qu'une ame pécheresse, qui est rentrée en grâce avec son Dieu, ne doit plus avoir de commerce avec les méchans, avec les ennemis de Dieu et de son Eglise, avec les complices de son crime et les objets de sa passion. Il faut qu'elle fuie cette maison de séduction, où sa vertu a fait naufrage et peut se trouver encore exposée. Il faut qu'elle s'éloigne de ces veillées, de ces sociétés dangereuses, et qu'elle rompe ces liaisons criminelles qui l'ont pervertie. Il faut qu'elle quitte cet emploi, cette condition, qui ont été l'occasion ou l'instrument de sa perte. Il faut de plus réparer le scandale qu'on a donné.

Saul avoit outragé, blasphémé le saint nom de Jésus; et maintenant il l'adore, il le bénit, il le glorifie, il l'annonce avec éclat, il le fait triompher de la synagogue. Saul avoit contristé, désolé, persécuté l'Eglise; et maintenant il l'honore, il la console, il en devient l'exemple, l'oracle et l'Apôtre. Ainsi, M. F., cet incrédule, cet impie qui a ébranlé et peut-être séduit les ames foibles, doit, après sa conversion, rendre un hommage public à la Foi, et un témoignage généreux à la vérité qu'il a reconnue. Ainsi ce libertin, cette pécheresse qui ont scandalisé l'Eglise, doivent, après cela, l'édifier par leur pénitence, par leurs vertus, par leurs exemples. Enfin, comme Paul, l'ame convertie doit mener une vie nouvelle.

nouvelle, chrétienne, fervente. Paul désormais va faire honneur à sa conversion par les plus héroïques vertus, par son zèle ardent, par ses courses apostoliques, par ses travaux, par ses chaînes, par ses souffrances, par sa prédication, par ses écrits, par ses conquêtes, par son martyre. Beau modèle pour un pécheur converti, qui doit travailler avec d'autant plus de ferveur et de courage à procurer la gloire de Dieu, qu'il l'avoit plus offensé; et à édifier le prochain, qu'il l'avoit plus scandalisé.

La gloire de notre Apôtre demande un

La gloire de notre Apôtre demande un plus grand détail de ses œuvres. Les Juifs de Damas résolurent de le tuer; mais leur dessein ayant été connu, S. Paul vint à Jérusalem, où il fut exposé au même danger de la part des Juifs de cette ville. Il fut donc obligé d'en sortir: il alla porter la Foi en Syrie et en Cilicie, et depuis, dans tout le pays de la Judée. S. Barnabé l'emmena à Antioche, afin d'y étendre le règne de J. C., qui commençoit à s'y établir. Là, le Saint-Esprit commanda qu'on lui imposat les mains pour l'apostolat, et on l'envoya avec Barnabé prècher l'Evangile aux nations.

Paul, devenu Apôtre des Gentils, s'acquitta de son ministère avec tout le zèle, toute l'ardeur et toute la fidélité dont il étoit capable. Rien ne lui coûtoit pour avancer l'œuvre du Seigneur. Il supportoit avec courage et avec joie les travaux, les fatigues et les dangers des voyages, le

TOME. II.

froid et le chaud, la faim et la soif, les outrages et les mauvais traitemens, les fouets et les prisons; enfin, il se faisoit tout à tous, pour gagner tout le monde à J. C. Avec cela, il traitoit rudement son corps et le réduisoit en servitude par une exacte mortification et par les exercices d'une rigoureuse pénitence. Sa vie étoit telle, en un mot, que sans l'espérance d'une autre vie, il auroit été le plus misérable de tous les hommes.

D'un autre côté, Dieu se plaisoit à relever et à honorer son serviteur par une foule de miracles de toute espèce, et à le soutenir par les faveurs les plus consolantes, par les visions et les révélations célestes. Mais, de peur que la grandeur des graces qu'il avoit reçues, ne lui causat de l'orgueil, Dieu permit qu'il éprouvat des tentations pénibles et humiliantes; et au lieu d'en accorder la délivrance à ses instantes prières, il se contenta de lui dire : ma grace vous suffit : car ma puissance éclate davantage dans la foiblesse de l'homme. Instruit par une telle leçon, Paul se soutint jusqu'à la fin dans les sentimens d'une profonde humilité. Quoique sa conscience ne lui reprochât rien, il ne se croyoit pas pour cela justifié. Il comptoit toujours n'avoir rien fait; il faisoit sans cesse de nouveaux efforts pour atteindre au but auquel Dieu l'avoit appelé, et il ne se souvenoit du passé que pour s'en humilier, et se reprocher les excès qu'il avoit commis contre J. C. et son Eglise.

Après avoir travaillé dans ces sentimens

pendant un nombre d'années, et après avoir porté l'Evangile dans une multitude de provinces et de nations, notre saint Apôtre fut arrêté à Jérusalem par les Juiss incrédules, qui vouloient le tuer. Paul en appela à César, et fut conduit prisonnier à Rome. Ayant été mis en liberté, il retourna en Orient, et s'engagea dans de nouveaux travaux et de nouveaux combats pour affermir et étendre de plus en plus le Royaume de J. C. Enfin, Dieu couronna tant de travaux par un glorieux martyre. S. Paul étant revenu à Rome, continua d'y annoncer l'Evangile, et convertit à la Foi plusieurs personnes de la cour de Néron. Ce prince, qui se livroit alors aux plus grands excès de cruauté et de débauche, fit mettre le saint Apôtre dans les liens, qui ne l'empêchèrent pas de prêcher la Foi et de former beaucoup de Chrétiens. Après qu'il y eut passé environ un an, il eut la tête tranchée le même jour auquel S. Pierre fut crucifié, laissant à l'Eglise l'exemple de toutes les vertus pour l'édifier, et ses admirables Epîtres pour l'éclairer et la conduire.

Oh! M. F., que notre Dieu est done admirable dans ses Saints! admirable dans leur prédestination; admirable dans sa conduite et ses desseins sur eux; admirable dans leurs égaremens même, dont il sait si bien tirer sa gloire; admirable dans leur conversion et leur sanctification; admirable dans leurs combats et leurs victoires; admirable dans leur récompense et leur couronne. Glorifions donc le Seigneur d'avoir opéré de si grandes

N 2

choses en S. Paul et par S. Paul; félicitons l'Eglise de la conquête d'un tel Apôtre. Instruisons-nous par ses Epîtres et ses exemples; prions le d'être notre protecteur auprès de J. C., et de nous obtenir la grâce d'une conversion sincère, solide, fervente, féconde en vertus et en bonnes œuvres sur la terre, pour être couronnés avec lui dans le ciel. Je vous le souhaite, etc.

L'ASSOMPTION DE LA SAINTE VIERGE, MÈRE DE JÉSUS-CHRIST.

Voyez à la Table Tome IV.

## LE RÈGNE DE L'ÉGLISE.

Tu es Petrus et super hanc petram adificaba Foclesiam meam, et porta inferi non pravaletat de sus eam. Vous êtes Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Eglise, et les puissances de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Ce sont les paroles mêmes du Fils de Dieu en S. Matth, C. 16.

La prédiction est vérifiée, M. F., et nous en voyons de nos propres yeux l'accomplissement, par le règne de l'Eglise de J. C., glorieusement établie sur la pierre ferme, c'est-à-dire, sur le fondement solide de la Chaire de Pierre, laquelle est élevée en honneur, en autorité, en prééminence, au-dessus de tous les trônes du monde : Tu

Nation judaïque, tu déplores ce changement introduit dans la Religion du Messie, et u regrettes toujours ton sacerdoce, ton temple, ta cité. Cependant, quelle heureuse différence entre son Eglise et ta synagogue! Rapprochons les temps, et comparons maintenant la Religion avec elle-même; la nouvelle Sion, avec l'ancienne; Rome catholique et fidèle, avec Jérusalem ingrate et réprouvée. Comparons la sainteté et l'éclat du culte présent, avec les ombres de la loi abrogée, et avouons, à la gloire du Christianisme, qu'en effet la Religion du vrai Dieu n'en est devenue que plus excellente, plus pure, plus parfaite, plus étendue, plus auguste, plus propre à honorer dignement la Divinité.

C'est donc, M. F., le beau règne de l'Eglise que je viens exposer à vos yeux, en vous en montrant, dans un tableau raccourci, l'établissement, les progrès, la durée. Sujet bien digne sans doute de tenir un rang distingué parmi les grands événemens de la Religion, et d'entrer dans le plan de nos instructions sur l'Histoire sacrée. Cette connoissance ne nous est-elle pas nécessaire pour savoir notre Religion, et les enfans d'une auguste Mère peuvent - ils ne pas s'intéresser à sa gloire et à ses

triomphes?

Quand je parle de l'établissement de l'Eglise chrétienne, ne pensez pas, M. F., que je parle d'une nouvelle Religion sur la terre. Non il n'y a jamais eu, et il n'y aura jamais dans le monde qu'une seule Religion véritable; mais il faut bien remarquer que cette unique et ancienne Religion a eu ses degrés d'accroissemens et ses divers états. De même donc qu'un vieillard vénérable a eu successivement la foiblesse de l'enfance, la vigueur de la jeunesse, la maturité de l'âge parfait, ainsi la Religion a eu ses commencemens, ses progrès, sa perfection. Ses commencemens, sous la loi de nature; ses progrès, sous la loi écrite; sa perfection, sous la loi de grâce. C'est toujours le même arbre qui subsiste; mais cet arbre, retaillé par notre divin Réparateur, a repris, par l'Evangile, une nouvelle force, une beauté nouvelle, une plus grande excellence. Le souverain Cultivateur en a ôté ce qu'il avoit encore de grossier. Son écorce, c'est-àdire, les ombres de la loi devenues inutiles, tout cela a été retranché de l'arbre. Du reste, nous conservons toujours les racines et le tronc. Les racines de l'arbre, ce sont les principes de la Religion, et les notions primitives de la Divinité; ce sont les anciennes promesses qui ont été faites aux patriarches, à Adam, à Noé, à Abraham. Le tronc de l'arbre, c'est le corps de la Religion, qui consiste essentiellement dans

la connoissance, l'adoration, le culte et le service du vrai Dieu, fondé sur la Foi, l'es-pérance et la charité. Ce corps essentiel de La Religion n'a pas été détruit, mais seu-Lement développé, ennobli, perfectionné par l'Evangile. "Oui, dit saint Augustin, "l'Ancien Testament n'est point anéanti » par le Nouveau, quant au fond du culte, » et à l'essence de la loi ; mais c'est le n voile des mystères qu'il couvroit qui a " disparu, et les figures du premier ont » été accomplies dans le second. L'Ancien Testament avoit donc une haison néces-» saire avec le Nouveau, et ce dernier n'est " que la suite du premier, qui fut lui-même » une suite et un persectionnement de la " loi naturelle. " Par conséquent, tout ce que nous avons dit jusqu'ici de l'histoire du monde et de la Réligion, depuis leur origine, n'a pas dû nous être étranger ni indifférent, parce que, encore une fois, l'établissement et la succession de l'Eglise de J. C., ne sont autre chose que la continuation, le complément et la perfection de cette Religion divine, qui est une, qui est née avec le genre humain, et qui subsistera jusqu'à la fin des siècles.

Après donc que J. G. eut fait descendre le Saint - Esprit sur les Apôtres, ce divin Esprit les enflamma d'un zèle puissant en paroles et en œuvres, d'un zèle ardent et efficace pour l'établissement de son Eglise. Transformés en hommes nouveaux, instrumens de prodiges et de miracles, ils par-

lent les langues différentes des nations, ils guérissent les malades ; ils chassent les démons; ils confondent les synagogues; ils prêchent hardiment la résurrection de Jésus-Christ à Jérusalem, à Antioche, à Rome; ils annoncent aux Gentils le salut et la rédemption d'Israel; ils se répandent dans les diverses contrées de la terre, pour y porter la lumière et la grâce de l'Evangile; ils y forment des Eglises ferventes, de nouveaux Chrétiens, qui font l'étonnement et l'admiration des Infidèles par l'éclat de leurs vertus et par l'élévation de leurs sentimens; par l'exemple de leur union fraternelle; par la générosité de leur désintéressement et de leur charité pour le prochain, par la pureté et l'innocence de leur vie ; par l'héroïcité de leur patience et de leur courage.

En même temps que le Seigneur aggrégeoit ainsi par miséricorde les Gentils à son Eglise, il réprouvoit par justice son ancien peuple; ce peuple toujours plus endurci, qui venoit de mettre le comble à son ingratitude et à ses crimes, en faisant mourir, non pas seulement les Prophètes du Très-Haut, mais son propre Fils, le Dieu des Prophètes. Le courroux du Ciel suscita contre eux, suivant la prophétie de Daniel, la formidable puissance des Romains pour les exterminer, par un des plus terribles exemples de vengeance qui se soit vu dans l'univers ( Dan. 9. ). Je parle, M. F., de ce fameux siége de Jérusalem, qui fut détruite et renversée de fond en comble,

Digitized by Google

sous l'empire de Vespasien, environ trentesept ans après la mort de J. C., et dans lequel cette méchante nation, accablée de la malédiction de Dieu, et des fléaux de sa colère, éprouva, pendant près de cinq mois, tout ce que la guerre, la famine et la peste ; tout ce que la cruauté de l'ennemi au-dehors, et la fureur des factions audedans; tout ce que le carnage et l'incendie, la rage et le désespoir peuvent rassembler d'inhumanités et d'horreurs, de cris et de larmes, de massacres et de morts.

Dieu avoit permis qu'une multitude innombrable de Juifs, qui s'étoient rendus à Jérusalem pour la fête de Paques, s'y trouvassent renfermés, afin de livrer plusde victimes à sa vengeance; et dans l'affreuse disette de ce long siége, la faim les réduisit à une telle extrémité, qu'on s'égorgeoit pour avoir un morceau de pain, et qu'on cherchoit à se rassasier de l'ordure des égoûts. Ils dévorèrent jusqu'aux cuirs de leurs chaussures. On trouva même une femme qualifiée, une mère au désespoir, qui venoit de manger son propre enfant, après l'avoir égorgé et rôti. La famine et la contagion emportoient les familles entières; les maisons étoient remplies de morts et de mourans; les places publiques étoient couvertes dé monceaux de cadavres qui exhaloient une puanteur insupportable.

Enfin, cette grande cité fut brûlée avec son temple, et ruinée jusqu'aux fondemens. En sorte que, suivant la prédiction de J. C.,

Digitized by Google

le vainqueur n'y laissa pas pierre sur pierre, et il y fit passer la charrue. Plus de onze cent mille Juifs périrent dans cette funeste expédition; et les restes déplorables de ce peuple proscrit, vendus en esclavage, dispersés, errans parmi les nations, odieux à la terre comme au Ciel, ont été porter par le monde la honte de leur désastre et l'horreur de leur déicide.

Or. M. F., si le Général romain, si Tite même, en voyant ces ruisseaux de sang et ces montagnes de morts, ne put s'empêcher, tout païen qu'il étoit, d'y reconnoître la main vengeresse d'une puissance supérieure à la sienne, qu'il prenoit à témoin, en soupirant et levant les mains au ciel, que cet horrible spectacle d'un million de victimes humaines, étoit moins son ouvrage, que celui de la Divinité offensée, quelle impression cette effroyable vengeance du Ciel ne doit-elle pas faire aux l'esprit des Chrétiens! Qui, ce peuple maudit et réprouvé est une des preuves frappantes de la vérité de notre sainte Re-ligion, et de l'accomplissement des prophéties. C'est pour cela que la Providence a voulu qu'il en subsistat toujours un malheureux reste en corps de nation distinguée, quoiqu'ils soient divisés et dispersés sur la face de la terre. Le dépôt des divines Ecri-tures et des prophéties qu'ils ont conservées et portées partout avec eux, eat la convic-tion de leur incrédulité et la justification de notre Foi. Cette oppression générale où ils

mont depuis tant de siècles, sans Rois, sans Magistrats, sans Pontifes, sans autorité, et même sans société, ni mélange, ni alliance avec les autres peuples, au milieu desquels ils vivent dans le mépris et l'exécration publique; cet aveuglement, cette opiniâtreté, cet endurcissement dans lequel ils persévèrent, ce caractère marqué de réprobation et d'ignominie, qui semble être empreint sur leur face; tout cela est un mystère d'horreur qui effraie encore aujourd'hui, et qui doit servir à nous instruire nous-mêmes, à nous convaincre, à nous convertir.

Voyons maintenant quelque chose de plus consolant.

C'A donc été sur les ruines du judaïeme, aussi bien que sur celles de l'idolatrie, que s'est élevée l'Eglise de J. C. par la prédication et la propagation de l'Evangile. Ce nouvel Evangile, destitué des appuis humains, extremement contraire aux sens et à la nature, essentiellement opposé à l'incrédulité des Juis, aux superstitions des Païens, à l'entêtement des philosophes, à la politique des Princes, à l'orgueil des grands, à la mollesse des mondains, à la prévention des peuples, en un mot, à toutes les erreurs, à toutes les passions, à tous les vices du monde, souleva d'abord contre lui toutes les nations et les puissances de la terre. Il ne put guère établir son règne dans les N 6

Digitized by Google .

trois premiers siècles, que par la puissance de la grâce; par la force de la vérité; par le témoignage des miracles; par l'éclat des vertus; par beaucoup de travaux, de patience et de courage; par bien des combats et du sang répandu dans les persécutions; par la confession généreuse et le martyre d'un nombre infini de Chrétiens de tout âge et de tout sexe. Il falloit, dans ces commencemens, que le Christianisme triomphât par lui-même des puissans obstacles qui s'opposoient à son établissement, afin qu'il parût que c'étoit véritablement l'œuvre de Dieu.

Mais après cela, le Seigneur Jésus voulut soumettre aussi à son empire les Césars, les Rois, les Empereurs, et en faire les défenseurs de son Église, par la conversion miraculeuse du grand Constantin. Ce conquérant étoit en guerre avec Maxence, et se préparoit à livrer à son rival une sanglante bataille. qui pût décider entre eux de la souveraineté. Or, dans la crise de cet évenement, tandis qu'il marche et s'avance vers Rome, à la tête de ses légions, ô étonnement! ô prodige! tout à coup, après l'heure de midi, il aperçoit, avec son armée, une croix de lumière qui paroissoit au-dessus du soleil. avec cette inscription : Par ce signe, vous serez vainqueur. Frappé de cette merveille, il apprend bientôt à en connoître l'Auteur, et à l'adorer. La nuit suivante, Jésus - Christ lui apparoît en songe, avec cette même image de la croix, qu'il avoit vue la veille

avec tant d'étonnement. Plein de cette double vision, et docile à l'ordre du Ciel, il se hâte de faire construire, sur ce modèle mystérieux, son étendard impérial, ce fameux Labarum, tout éclatant de pierreries, et disposé en forme de croix, surmonté d'une couronne d'or, au centre de laquelle étoit écrit le nom adorable du Christ en chiffres

symboliques.

Sous ce signe de la victoire, Constantin marche avec confiance au combat. Il renverse les légions ennemies, et défait Maxence, qui périt dans sa fuite. Il entre victorieux et triomphant à Rome. Il fait monter avec lui le Christianisme sur le trône. Il donne la paix et la liberté à l'Eglise, par un édit solennel. A la faveur de ce puissant appui, elle va devenir par degrés la Religion publique et dominante de l'Empire. Alors elle détruit hardiment les idoles du Paganisme; elle élève de toutes parts au vrai Dieu, des temples et des autels. Elle tient à Nicée. un grand Concile, que l'Empereur honore de sa présence; et sous sa protection souveraine, elle commence à se montrer à l'univers avec cet éclat de sainteté majestueuse, qui convient si bien au culte du Seigneur Très-Haut.

Déjà plusieurs villes des Gaules avoient reçu le précieux don de la Foi. Autun en particulier, cette ville si fameuse dans l'antiquité, fut éclairée, dès le second siècle de l'Église, des lumières de l'Evangile, par la mission des saints Andoche et Tyrse, nos Apotres, nos glorieux Martyrs, dignes Disciples de ce vénérable Evêque de Smyrne, saint Polycarpe, qui étoit lui-même Disciple de saint Jean l'Evangéliste. Oui, tel est, M. F., le bonheur de notre province: telle est sa gloire, d'avoir été un des premiers royaumes chrétiens, d'avoir été même la source du salut et de la conversion de la France, par le zèle de l'illustre Clotilde, Princesse du sang royal de Bourgogne, et épouse du grand Clovis, Roi des Francs, que cette sainte Reine gagna à J. C., avec les Grands de sa Cour et les sujets de ses Etats.

Grâces donc immortelles soient rendues à la divine miséricorde, qui a tiré nos pères des ténèbres de l'idolàtrie, et qui nous a conservés depuis près de seize siècles dans la pureté de leur Foi; qui a voulu même se servir de la puissance des Monarques français, de la piété des Pepin et des Charlemagne, pour étendre le royaume de Dieu et pour donner à son Eglise ces accroissemens de splendeur qui ont fait son triomphe pendant tant de siècles. Hélas! pourquoi faut-il qu'elle en ait été dépouillée de nos jours sous le règne de l'usurpateur?

Cependant la Terre Sainte, toujours célèbre par l'ancienne gloire de Sion, et beaucoup plus encore par les mystères sacrés de la rédemption du monde, avoit participé à la malédiction de son peuple; et Dieu permit qu'elle sût long-temps captive sous le joug des Infidèles. Mais Jésus-Christ voulant que sa Groix triomphât aussi dans cette même

Digitized by Google

terre où elle avoit été en opprobre, arma pour sa délivrance le zèle et le bras vengeur des puissances catholiques, dans ces fameuses Groisades, qui sont un des plus curieux monumens de l'Histoire de la Religion et des conquêtes de l'Eglise. Je vois dans ces guerres saintes les nations belliqueuses de l'Europe chrétienne se rassembler à l'envi sous l'étendard de la Croix, marcher avec ardeur sous la protection du Dieu des armées et la direction du Siége apostolique, traverser rapidement les terres et les mers, atteindre, combattre, vaincre les ennemis du nom de Jésus-Christ, humilier l'orgueil des Turcs, et leur enlever l'héritage de la maison de David. Les Princes croisés y fondent un nouveau royaume à Jérusalem. Ils y mettent sur le trône des monarques chrétiens, et l'Eglise de Jésus-Christ y règne avec eux durant un siècle. Néanmoins, il semble que la Providence ait encore voulu, par une suite de ses ven-geances, enlever promptement à la Palestine cette dernière faveur; et c'est à l'Europe, où nous habitons, que le Seigneur a réservé par préférence le bonheur et la gloire d'être le siége de la Religion et le trône de son Eglise.

Mais dans cet état même de sainteté et de splendeur, où l'Eglise de J. G. s'est conservée parmi nous depuis tant de siècles, elle a eu ses épreuves et ses tempêtes. Agitée, combattue, déchirée intérieurement par les schismes et par les hérésies, dont la révolte séditieuse a porté plus d'une. fois la flamme et le fer dans son sein; hélas! nos pères l'ont vue déplorer dans l'Europe-même la désertion de plusieurs grandes provinces; et des royaumes presque entiers y ont perdu la Foi par un secret jugement de Dieu.

Néanmoins, ne craignons point pour cela que l'Eglise périsse jamais, parce que J. C. a promis d'être toujours avec elle pour la soutenir contre les efforts de l'enfer; et que sa providence sait bien, quand elle veut, réparer ses pertes, en substituant un peuple à un autre, en transportant à des nations étrangères la lumière de la Foi, et la grâce du salut. Ainsi, M. F., dans ces derniers temps de l'apostasie d'un Luther, d'un Calvin, et de leurs sectateurs, ces pertes ont été remplacées par la découverte et la conquête du Nouveau-Monde, où l'Evangile a porté la Foi; et par la conversion des Indes orientales où l'on a vu, par le ministère de l'Apôtre du Japon, saint François Xavier, les prodiges et les merveilles de l'établissement de la primitive Eglise, se renouveler avec éclat, le don des langues, la puissance des miracles, l'esprit de prophétie, la destruction des idoles, le Bapteme des peuples et des rois indiens, le règne de l'Eglise étendu jusqu'à l'extrémité de notre hémisphère.

Mais, me direz-vous, l'Eglise est évidemment aujourd'hui sur le penchant de sa ruine: dépouillée de sa puissance temporelle, de son éclat ancien et de ses richesses, violemment attaquée par le philosophisme plus fort que jamais; ravagée par ce système d'indifférence qui nie tout, qui méprise tout; son Chef visible lui-même, dépouillé, persécuté, exilé, humilié: comment donc l'Eglise pourroit-elle subsister? Où sont les promesses de Jésus-Christ? Que va devenir son Eglise? (\*)

M. F., si l'Église se trouve aujourd'hui dépouillée de ses richesses et de son éclat extérieur, elle n'en est que plus digne de son divin Auteur, qui a voulu naître, vivre et mourir dans l'humiliation et la pauvreté. Si le Souverain Pontife est dépouillé, il n'en est pas moins le Chef de l'Eglise, le successeur de S. Pierre. Vous le voyez; sa fer-meté dans la Foi, sa constance dans les épreuves et les maux, et ses vertus héroïques répandent dans l'Eglise un éclat supérieur à toute la gloire, à toute la pompe mondaine. Dieu a ses desseins qui nous sont inconnus, et il saura bien rendre à son Eglise la gloire qui lui sera nécessaire. L'oracle est celui d'un Dieu : Les portes de l'enfer ne prévaudront jamais contre son Eglise; le siége de Pierre subsistera jusqu'à la fin du mond e : aucune puissance sur la terre ne pourra le détruire.

Mais, ne serons-nous pas rejetés du sein de cette Eglise, et séparés du Siége apostolique, comme ces nations infidèles dont je vous ai parlé tout à l'heure? Hélas! nous le

<sup>(\*)</sup> Ce discours fut prononcé en 1813.

méritons peut-être plus qu'elles. Pour éviter un si grand malheur, soyons donc plus fidèles aux préceptes de cette Eglise; restons toujours unis à son Chef visible, à notre saint Père le Pape, vrai vicaire de J. C., successeur de saint Pierre; et comme la primitive Eglise, adressons au Seigneur des prières ferventes pour sa délivrance et sa

prospérité.

Non, non, M. F., l'Eglise catholique ne périra point, et si une nation lui est enlevée, une autre nation lui sera donnée. Si nous étions assez malheureux pour l'abandonner, des peuples idolâtres nous seroient substitués; car il faut que les desseins de Dieu et ses oracles s'accomplissent. Il faut que beaucoup de Gentils viennent de l'Orient et de l'Occident au bercail de son Eglise; que le nombre de ses Elus soit rempli, et que son Evangile soit annoncé par toute la terre avant la fin du monde.

Mais quand cette fin du monde doit - elle arriver, et combien durera ce règne présent de l'Eglise, qui ne finira qu'avec lui? Personne ne le sait que le souverain Maître, qui a déterminé dans ses décrets le terme de l'un et de l'autre. Ce qu'il y a de certain, c'est que suivant la parole de Jésus - Christ, son Eglise subsistera sans intermission, jusqu'à la consommation des siècles. Après quoi, les Elus de tous les temps seront réunis pour toujours à leur divin Chef dans le royaume des cieux, où l'Eglise des Saints sera sans tache, la Religion sans voile, le

culte sans imperfection ni changement, par le règne immuable de la charité et de l'adoration perpétuelle de la Divinité pré-sente sur le trône de sa gloire, dans le séjour de sa magnificence et de notre immortalité

O vous! grand S. Pierre, premier vicaire de Jésus-Christ, premier Chef des Apôtres et de toute l'Eglise, priez pour votre digne successeur, priez pour Rome, priez aussi pour la France; que nous soyons toujours unis à votre Siège, centre de l'unité; que nous ne nous écartions jamais de votre doc-trine, qui est la doctrine même de J. C.; que nous soyens les fidèles imitateurs de que nous soyons les fidèles imitateurs de vos vertus, qui ont édifié l'Eglise de la terre, afin que nous vous soyons réunis dans cette Eglise du Ciel, où il n'y aura plus de persécution, de vicissitude ni de crainte; où l'on jouira d'un bonheur parfait, et d'une paix sans fin, dans la vue et la jouissance de Dieu même, et de Notre-Seigneur Jésus-Christ, à qui soient tout honneur et toute gloire dans les siècles des siècles. Ainsi soit-il.

# RÉTABLISSEMENT DU TRONE PONTIFICAL

#### E T

### DU TRONE DE SAINT LOUIS.

A Domino factum est istud, et est mirabile in oculis nostris.

Cet événement est l'ouvrage de Dieu; et qui de nous n'en seroit dans l'admiration? Ps. 117.

 ${f Q}_{f UEL}$  miracle , M. F. , que celui qui excite  $\sim$ aujourd'hui notre étonnement et commande notre reconnoissance! L'Eglise et l'Etat étoient sur le bord de leur ruine; et tout a été sauvé, lorsque nous craignions que tout ne fût perdu. La paix, oui la paix a succédé à toutes nos craintes. Le Seigneur, en vengeant son Eglise, n'a pas abandonné la France; un soussle de sa bouche a sussi... Le trône de saint Pierre est plus solide que jamais.... celui de saint Louis sort de ses ruines. Pie VII, il y a peu de jours, encore dans les fers, triomphe aujourd'hui dans la capitale du monde chrétien : Louis XVIII, depuis plus de vingt ans proscrit et exilé, est remonté sur le trône de ses pères ; il

règne dans la France.... Oh! M. F., quel autre qu'un Dieu infini en miséricordes, pouvoit opérer de telles merveilles? Eh! qui pourroit ici méconnoître le doigt de la Providence? qui seroit assez aveugle pour n'y pas voir son action puissante? ou qui seroit assez ingrat pour ne pas bénir cette miséricorde qui s'est déployée d'une ma-nière si éclatante? Non, il n'est plus permis au plus indifférent d'oublier que c'est Dieu qui a tout conduit dans ces grandes circonstances. C'est lui qui a opéré notre délivrance; c'est donc à lui que nous devons adresser nos actions de grâces. Les hommes ne sont que ses instrumens, et quels que soient leurs bienfaits, la source et le principe en sont dans celui qui fait tout mouvoir à son gré. Il élève et abaisse, à son gré, les flots de la mer. Il appelle les vents et les orages, et d'un souffle il ramène le calme. Il ébranle les nations jusqu'en leurs fondeinens; il laisse les passions humaines se déchaîner; et tout, quand il le veut, rentre à l'instant dans l'ordre. Terrible dans ses vengeances, il n'est pas moins consolant dans ses faveurs, et s'il frappe avec force, il sait guérir avec douceur.

Adorons donc cette Providence conservatrice qui a changé si subitement nos destinées; qui, au milieu de notre naufrage, nous a présenté tout à coup une planche se-courable; et qui, tirant le bien de l'excès même du mal, nous a fait luire des jours sereins, quand nous étions au plus fort de

la tempête.

Enfrons, M. F., dans le détail de ces grands événemens : rien de plus digne de votre attention.

Dieu, dont les desseins sont impénétrables, laisse triompher quelque temps l'impie, soit pour exercer notre Foi et notre patience, soit pour nous punir de nos péchés. Il permet que son Eglise soit persécutée, pour en montrer l'éternelle stabilité; mais malheur à la main audacieuse et sacrilége qui s'élèvera contre elle! Ses persécuteurs seront terrassés, et elle se relèvera triomphante. Nous venons de le voir d'une manière bien visible. Qu'est devenu le persécuteur de l'Eglise, le fléau de l'humanité? N'est-ce pas à son étonnante élévation, et à sa chute plus étonnante encore, que doivent s'appliquer ces paroles du prophète Isaie:

"Comment as-tu été précipité de si haut,
"Lucifer? Comment l'ennemi des nations
"a-t-il été abattu? Tu disois dans ton
"cœur: Je monterai jusqu'aux cieux, je
"placerai mon trône dans les astres, je
"serai semblable au Tout-Puissant: et voilà
"que tu es plongé dans l'abime. Ceux qui
"te verront dans ta chute, se diront avec
"étonnement: Est-ce donc là cet homme
"qui troubloit le monde, ébranloit les
"royaumes, faisoit de la terre un désert,
"et détruisoit les cités? "Il avoit dit: Je
déploirai la force de mon bras et la supé-

riorité de mes conseils; j'irai dans les contrées les plus éloignées, je bouleverserai les peuples et j'arracherai les rois de leurs trônes. Et le Seigneur a brisé cette verge superbe qui frappoit les peuples et les rois. La terre va enfin jouir du repos : elle se livre à la joie. Les cèdres même du Liban se félicitent, en disant : On ne nous abattra plus. Les princes admirent la chute de celui qui les avoit si long-temps menacés d'un pareil sort. Ton orgueil a donc été humilié à ton tour, lui disent ils?

Ah! M. F., le Prophète pouvoit-il mieux dépeindre la chute de l'homme trop fameux que Dieu avoit choisi pour nous châtier? Mais laissons l'artisan de nos maux: attachons-nous plutôt à suivre et à reconnoître les bienfaits de la Providence envers nous.

Et d'abord, qu'on explique ce prodige: toute l'Europe armée se précipite sur la France d'où sont parties toutes les calamités, et l'envahit sur tous les points. La France criminelle va donc être livrée à la plus terrible des vengeances; sa capitale, sans doute, sera détruite, ses habitans égorgés ou réduits à la plus affreuse misère. Non, M. F., Dieu tient les cœurs dans ses mains. O prodige étonnant et sans exemple! cette masse de guerriers animés par tant de combats, ulcérés par tant d'injures, se calme tout à coup; cette invasion si redoutable se change subitement en un triomphe et en un jour de fête. Nos conquérans deviennent nos amis; leurs souverains, à leur tête,

leur donnent l'exemple de la bonté et de la clémence.

Or, dites-moi, M. F., qui a amené ces souverains des extrémités de la terre? qui leur a prescrit cette honorable alliance, et ce concert si noble et si rare? Qui leur a inspiré cette clémence magnanime et si peu méritée? Qui a éteint si subitement la foudre qu'ils portoient? Qui leur a dicté ces belles paroles: Français, l'Europe en armes attend votre choix et vos væux?..... Voilà, M. F., voilà ce qui nous sollicite puissamment d'adresser les plus vifs remercîmens à l'Auteur de tout bien, au souverain Maître des cœurs, à celui dont les rois exécutent les décrets éternels, et qui juge les peuples dans sa miséricorde.

Mais ce bienfait signalé n'étoit que le prélude d'un autre bienfait que nous devons sentir vivement. Cette entrée des troupes alliées, et ce triomphe de leurs souverains n'étoit qu'une préparation à une autre entrée

et à un autre triomphe.

Jetons les yeux derrière nous, M. F., rappelons-nous ce qu'étoit notre patrie, il n'y a que quelques jours... Hélas! la France, veuve de ses Rois, étoit, depuis vingt-cinq ans, livrée à toutes les agitations des partis. Victime tour à tour de l'anarchie et du despotisme, successivement en butte aux fureurs populaires et à la rage des conquêtes, elle avoit vu le plus pur de son sang couler tantôt sur les échafauds, tantôt dans des combats sans cesse renaissans. Cette France, autrefois

si chrétienne, voyoit cette Religion sainte qui avoit toujours fait son bonheur et sa gloire, s'éloigner d'elle d'un jour à l'autre, se perdre sensiblement dans les cœurs, et remplacée par l'impiété et par tous les crimes qui en sont la suite. Fatiguée de tant de secousses, versant des larmes amères sur la perte de sa Religion et de ses enfans, elle appeloit de tous ses vœux un gouvernement sage et doux, qui substituât la Religion à l'impiété, la modération à la violence, la justice aux vexations, la paix à un état de guerre permanent, et qui fit cesser ces agitations perpétuelles, ces inquiétudes, et surtout cette effroyable consommation d'hom mes que chaque année on envoyoit à la boucherie, et qui portoit le deuil dans les familles, la solitude dans les campagnes, l'épouvante dans toutes les classes.

Mais où le trouver, ce gouvernement sage et paternel, qui fasse cesser nos maux, et qui remette tout dans l'ordre? Nous ne pouvons l'espérer que de la famille de nos Rois légitimes, cette famille qui a fait pendant huit siècles le bonheur de la France; cette famille qui lui a donné saint Louis, tant et de si bons Princes. Mais qu'est-elle devenue, cette illustre famille? Le bon, le vertueux Louis XVI a été immolé sur un échafaud par le fer des assassins. L'innocent Louis XVII, encore enfant, a péri misérablement dans les cachots. Les restes de cette auguste famille, où sont-ils? O admirable Providence! vous les teniez en réserve

TOME IL

dans une terre hospitalière, pour les amener à notre secours, quand le temps marqué dans votre miséricorde seroit arrivé.

Il est arrivé, M. F., cet heureux terme. Le descendant de nos Rois, l'héritier de leurs vertus et de leur bonté est entré dans sa capitale, au milieu des acclamations de ses sujets, dont il veut être le père, et qu'il appelle ses enfans. Digne fils de S. Louis, son premier soin, partout où il a passé, du lieu de son exil à sa capitale, a été d'entrer d'abord dans le lieu saint pour y rendre hommage au Dieu qui frappe et qui guérit, qui perd et qui ressuscite. On l'a vu prosterné aux pieds des autels, remercier avec larmes le souverain Arbitre de toutes choses, et invoquer avec confiance l'auguste Mère de Dieu, constante et zélée protec-trice de son royaume. Il y est arrivé comme un nouveau soleil qui vient pour tout vivifier; comme un nouvel agneau de Dieu, qui vient effacer les péchés de la France, ou en les pardonnant, ou en les réparant; comme le seul libérateur qui puisse briser nos chaînes, mettre un terme à nos maux.

Pères et mères, essuyez vos larmes; vous ne vous verrez plus arracher vos enfans de vos bras, vous n'aurez plus à maudire le jour qui les a vus naître. Ils n'iront plus puiser dans la licence des camps le débordement des mœurs, l'oubli de Dieu, ces principes destructeurs de la Religion et de la société.

Magistrats, pères du peuple, vous ne

serez plus forcés de faire exécuter ces lois barbares qui portoient le deuil, la misère et la désolation jusque dans la chaumière du malheureux qui arrose la terre de ses sueurs.

Ministres de l'Eglise, fidèles catholiques, vous n'aurez plus à gémir sur le sort de l'Eglise votre mère. Elle ne sera plus dans le mépris, l'esclavage, ni sous le glaive de la persécution. Son fils aîné, remonté sur le trône, l'y placera avec lui, en demandant au Ciel ce que Salomon demandoit pour la sagesse, de l'avoir pour conseil, pour amie

et pour assistante.

M. F., comment s'est opérée cette mémorable révolution, à laquelle nos yeux ont encore peine à croire? Qui a donc hâté ce retour fortuné qui a trompé toutes les prévoyances, ainsi qu'il comble tous nos vœux? Quelle est donc cette main qui a conduit notre Roi à travers tant d'écueils, de périls et d'obstacles? Qui a donc devant lui abaissé les montagnes et comblé les vallées?

Eh! pourquoi le demander? Grand Dieu! c'est là votre ouvrage, il n'appartient qu'à vous seul; l'homme n'est ici pour rien: Domine, opus tuum. Ce changement est l'ouvrage de la droite du Très-Haut; c'est la main du Seigneur qui a fait ce miracle: Hæc mutatio dexteræ Excelsi. Non, les merveilleux événemens qui replacèrent la couronne sur la tête de David, ne sont pas plus surprenans que ceux qui rétablissent le

sceptre des Bourbons; pas plus visibles que celui qui remet sur ses antiques fondemens, sans secousse et sans convulsion, ce trône ébranlé avec tant de violence, et tombé avec tant de fracas; de sorte que si la révolution coupable, qui ôta à la France son Roi, fut signalée par tant d'excès et souillée de tant de sang, celle qui nous le rend aujourd'hui, est douce comme ses vertus, pure comme ses sentimens, et sans tache comme sa couronne. Béni soit donc le Seigneur Dieu d'Israel, qui vient de visiter et de sauver la France! Renouvelez votre attention.

Le prodige qui sauve la France est lié à un autre prodige qui réjouit non-seulement notre patrie, mais tout l'univers chrétien. Vous me prévenez, M. F., et vos cœurs s'ouvrent à la joie. Célébrons, Chrétiens, célébrons le retour du souverain Pontife dans la ville sacerdotale, dans la ville éternelle. Hélas! indignement dépouillé du patrimoine de saint Pierre, inhumainement traîné de prisons en prisons, sans appui, sans consolation sur la terre; cassé par l'âgé et les infirmités, et plus encore par de barbares traitemens, comment a-t-il survécu à tant de maux? Oh! qui auroit pensé, il y a quelques mois, qu'il fût rentré triomphant dans la capitale du monde chrétien? Qui auroit cru que la barque de Pierre, battue d'une si affreuse tempête, fût si heureusement

arrivée au port, tandis que le pilote qui conduisoit le vaisseau de l'Etat le plus puissant, et d'une main si hardie, et par un vent qui présageoit un voyage heureux, auroit fait un si terrible naufrage? Admirable dessein de Dieu! c'est la puissance qui succombe, et la foiblesse qui triomphe! C'est le char du vainqueur qui se brise, et la frêle barque du pauvre pêcheur qui surnage! Vous l'aviez dit, Seigneur, et nous avons sous les yeux la preuve de vos paroles; vous l'aviez dit : que les portes de l'enfer né prévaudroient jamais contre votre Eglise, et que le bras téméraire qui tenteroit d'en ébranler le divin édifice, se briseroit contre la pierre qui en est le fondement. Mais ce qui fait éclater encore plus visiblement la vérité de vos promesses, se sont les moyens que vous employez pour soutenir votre Eglise. Car ce ne sont pas les enfans du Saint-Siége, et ses amis fidèles, mais des hommes étrangers au Saint-Siége, qui, n'écoutant que leur seule justice et leur seule générosité, s'en déclarent les protecteurs et les vengeurs les plus zélés. Tels on vit autrefois les soldats d'Alexandre défendre et protéger le peuple saint, et tels les soldats de Cyrus concourir à rebâtir le temple.

Et maintenant, M. F., le prodige est-il assez frappant pour tous les yeux? Est-il assez prouvé que la main qui soutient l'Eglise Romaine, est celle qui porte le monde? Eh! que pouvoit faire de plus le Tout-Puissant pour la confusion des impies, pour

la consolation des vrais fidèles, pour l'instruction des siècles, et pour la gloire immortelle de l'illustre captif, de ce Pontife vraiment saint, qui, plus auguste, plus vénérable encore dans les fers que sur le trône, a prouvé à l'univers qu'on a bien pu le dépouiller, mais non l'avilir, et qu'en lui ravissant sa tiare, on n'a pas pu lui enlever sa triple couronne de l'honneur, du courage et de la vertu?

C'est ainsi, grand Dieu, que vous faites marcher ensemble les deux plus grands événemens, le rétablissement du fils ainé de l'Eglise, et celui de son auguste chef, assurant, par le premier, la paix du monde politique, et par l'autre, la paix du monde chrétien. C'est ainsi que vous voulez resserrer de plus en plus ces liens heureux qui unissent le sacerdoce et l'empire, pour leur mutuelle stabilité et leur prospérité commune.

Oui, M. F., la réunion intime de l'autel et du trône peut seule assurer le bonheur de notre patrie. Puisse cette vérité s'insinuer dans les cœurs de tous les Français! Ah! qu'ils la reconnoissent tous aujourd'hui, cette vérité. Que leur a procuré la philosophie, et toutes ces fausses doctrines qu'ils ont dévorées avec tant d'avidité, et auxquelles plusieurs ne sont malheureusement encore que trop attachés? la perte des mœurs et de la bonne foi, tous les fléaux, l'assemblage de tous les maux. Or, qui pourra les réparer ces maux qui nous font gémir? La Religion, la Religion

seule. Il n'y a qu'elle qui puisse sauver la génération présente de la dégradation dont elle est menacée, et retremper les ames qu'ont énervées l'égoïsme, l'indifférence et l'irréligion. Oui, M. F., je le répète: il n'y a que la Religion qui puisse rajeunir la France et lui rendre son ancienne splendeur.

Revenez donc à elle, vous qui l'avez abandonnée. Lorsque vous la voyiez menacée de sa ruine, vous triomphiez dans le secret de votre cœur; vous vous croyiez pour toujours affranchis de son joug; vous disiez tout bas: Elle ne sera plus. En vain ses oracles assurent-ils qu'elle subsistera toujours: non, elle est l'ouvrage du fanatisme, elle finira avec lui..... Aveugles! Dieu en est l'auteur. Il falloit un miracle pour la sauver; et Dieu l'a fait ce miracle. Ouvrez donc enfin les yeux, et croyez. Croyez, et pratiquez. Revenez à cette Religion sainte: elle vous ouvre son sein, elle vous offre ses trésors, ses sacremens, vraie source de grâces et de salut: venez tous y puiser, et sauvez votre ame pour l'éternité.

Pour vous, fidèles catholiques, quoi de plus propre à ranimer votre Foi, que ce grand événement! Sans doute, la France peut perdre la Foi; elle ne le mérite que trop par l'abus qu'elle en a fait. Mais l'Eglise Romaine, l'Eglise catholique ne peut périr : la vérité infaillible l'a promis; et Dieu vient de faire un miracle qui vous assure qu'elle ne vous sera pas encore enlevée. Méritez donc la continuation de ce bienfait par votre amour pour RÉTABLISSEMENT, etc.

cette Religion sainte, par votre fidélité à observer ses préceptes, par votre empressement à recourir à ses sacremens. Puisse notre sainte Religion être plus respectée et mieux pratiquée que jamais dans la France!

Grand Dieu! ce sera votre ouvrage. Achevez ce que vous avez commencé. Rallumez dans tous les cœurs le flambeau de la Foi, l'amour des vérités qu'elle nous enseigne, la fidélité aux devoirs qu'elle nous impose. Protégez le fils aîné de votre Eglise, répandez sur son peuple vos bénédictions célestes, afin que vous soyez désormais honoré et aimé parmi nous, s'il est possible, autant que vous y avez été oublié et offensé.

Ainsi soit-il.

## LA FIN DU MONDE.

Jerusalem calcabitur à Gentibus, donec impleantur tempora nationum. Jérusalem sera foulée aux pieds par les Gentils, jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. S. Luc. 21.

Cette humiliante abjection de Jérusalem, dont nous avons vu la ruine entière, c'est sa réprobation irrévocable, prédite et prononcée par l'arbitre souverain du sort des peuples et des monarchies. Ce temps des nations, c'est le règne temporel de l'Eglise chrétienne, qui doit être composée des Gentils de tous les siècles à venir. Cet accomplissement, ce terme du règne présent

de l'Eglise, dont je vous ai tracé dernièrement le portrait, c'est la fin du monde. Et cette fin du monde annoncée par des phénomènes effrayans, signalée par un Jugement universel, consommée par le changement merveilleux de cet univers visible, sera le dernier sujet par où nous terminerons aujourd'hui nos Instructions sur l'Histoire sainte.

Mes Frères, cette révolution générale, cette fin tragique du monde, ce Jugement dernier, ne sont point des conjectures incertaines, puisque c'est une prédiction formelle de J. C., vrai Dieu. Méditons donc ses oracles sur ce terrible et dernier événement. S'il a de quoi inspirer la terreur, il a aussi de quoi nous instruire, et cette frayeur doit nous être salutaire. Car telle est la dureté du cœur humain, qu'il lui faut des vérités frappantes pour réveiller son attention et le rappeler à Dieu; pour le conduire de l'insensibilité à la crainte, de la crainte à l'amour, de l'amour à l'espérance, de l'espérance aux travaux de la vertu, à la conquête du ciel. Rien de plus digne de votre attention.

Voilà d'abord, M. F., le terrible prelude,

<sup>«</sup> IL y aura, dit J. C., des signes effrayans dans le soleil, dans la lune, dans les étoiles; et les hommes sécheront de frayeur dans l'attente de ce qui doit arriver à tout l'univers. »

les avant-coureurs du renouvellement de cet univers à la consommation des siècles. Mais comment, et en quel temps éprou-vera-t-il cette esfrayante catastrophe? Quand arrivera cette fin des siècles? Dieu seul le sait. Les Anges même l'ignorent, a dit J. C. (Matth. 24.). Pourquoi les hommes auroient-ils la curiosité d'en être instruits? Qu'il nous suffise donc de savoir que cesera quand les desseins de la Providence seront exécutés et accomplis sur la terre; quand le nombre des Elus et des Prédestinés sera rempli; quand les Juis même, las d'attendre vainement le Messie, auront ouvert les yeux à la lumière de l'Evangile. (Malach. 4.), et à la prédication du pro-phète Elie, qui reparoîtra sur la terre pour les convertir et les réunir à l'Eglise (Luc 8.). Qu'il nous suffise de savoir que dans ces derniers temps la Foi sera très-rare, et l'irréligion par conséquent répandue sur la surface de la terre; qu'il y aura pour lors de faux prophètes qui séduiront les peuples par leurs prestiges, et surtout un Ante christ, qui s'élèvera insolemment contre Dieu et son Christ (2. Tess. 1.). Qu'il nous suffise de savoir que, comme au temps du déluge, les hommes seront surpris dans une aveugle sécurité parmi les occupations du monde et ses amusemens : car ces choses ont été prédites.

prédites.

Jésus-Christ nous apprend encere que la fin du monde sera précédée par les plus terribles fléaux du ciel sur les peuples et sur

les élémens, par les guerres, les pestes, les famines, les tremblemens de terre, les mugissemens de la mer, par d'étranges phénomènes dans le soleil et les astres, par l'ébranlement des cieux et le dérangement de la machine du monde, par la frayeur des mortels dans l'attente de l'événement et des suites de ces prodiges menaçans.

C'est alors, M. F., que l'arrêt de mort prononcé contre Adam et sa prostérité achèvera de s'exécuter dans toute son étendue. Tout ce qui se trouvera d'hommes vivans sur la terre mourra par l'ordre de Dieu: mais cette mort ne sera qu'un court sommeil. Tout à coup la voix éclatante des fatales trompettes que les Anges feront en-tendre jusqu'aux extrémités du monde, ira, pour ainsi dire, réveiller tous les morts dans le fond de leurs sépulcres, pour les citer au jugement de Dieu. En même temps sa toutepuissance rassemblera les parties dispersées de leur être, et leur rendra leur première forme. Oui, ce seront les mêmes membres, la même chair, les mêmes traits, la même figure qu'ils avoient sur la terre, et leurs ames reviendront du ciel et des enfers, pour se réunir à leurs corps et les animer de nouveau. La terre rouvrira son sein, et rendra tous ceux qu'elle avoit engloutis, justes et pécheurs, élus et réprouvés. Jusque-là, ils étoient souvent mêlés et confondus dans un même tombeau; mais tout alors sera séparé et mis à sa place. Sagesse de mon Dieu! ce mélange des bons et des méchans que vous

Digitized by Google

souffrez maintenant sur la terre, cette supériorité même qu'a souvent l'impie sur les gens de bien, étonnent quelquefois notre foible raison: mais qu'elle attende le jour du discernement et le rétablissement de l'ordre.

" Alors ils verront le Fils de l'homme sur une nuée avec une grande puissance et

dans une grande majesté. »

Ce nouveau spectacle, M. F., nous offre trois objets frappans. D'abord je vois ici le Roi de gloire descendre subitement des cieux, et comme un éclair parti de l'orient qui se fait voir jusque dans l'occident. Il paroît tout à coup dans un grand éclat, porté sur un trône de nuée brillante, armé de la toute-puissance et de la justice de Dieu, accompagné de ses Anges, ministres et exécuteurs de ses ordres. Ah! M. F., si parmi les ombres même de cette vie mortelle, J. C. parut resplendissant comme le soleit dans sa Transfiguration sur le Thabor, quelle sera la splendeur, la pompe et la magnificence dont nous le verrons environné au grand jour de son triomphe!

Alors son saint étendard, sa Croix vénérable, qui fut un objet de scandale pour les Juiss, et un objet de mépris pour les Gentils (1. Cor. 1.), reparoîtra dans les airs plus brillante que cette croix de lumière qui apparut à Constantin dans le soleil. Le divin Sauveur, reconnu par ce signe auguste de sa Rédemption, sera montré à l'univers dans un appareil de grandeur et de majesté, qui

forcera toutes les nations à le reconnoître. Les Juifs, qui l'ont crucifié, seront accablés du poids de sa gloire et de l'éclat des plaies qu'ils lui ont faites (Jean, 19.). Les infidèles qui ont refusé de l'adorer, ou qui s'en seront rendus indignes, regretteront amèrement de le connoître si tard, et seront dans les gémissemens. Les mauvais Chrétiens, qui auront déshonoré le caractère sacré de leur adoption, rougiront à la vue d'un tel Chef, et ne pourront soutenir ses regards. Mais ses Elus, au contraire, l'envisageront avec joie et consolation, comme leur Libérateur.

C'est là que, pour l'intérêt de sa gloire et. la confusion de ses ennemis, Dieu démontrera à la face du ciel et de la terre, l'équité de ses décrets et la sagesse de sa conduite à l'égard de l'homme, la vérité de sa Religion, la sainteté de sa Loi, l'accomplissement de ses oracles et de ses promesses. C'est là que, pour la conviction du pécheur et sa honte, il dévoilera les consciences, et découvrira enfin au grand jour les secrets mystères de l'iniquité. C'est là qu'il fera connoître cet hypocrite caché, ce fourbe habile, ce scélérat dissimulé, qui passoit pour homme de bien. C'est là qu'il démasquera cette femme infidèle, adultère, qui ne pourra soutenir la vue de son époux, de sa famille, de ses concitoyens. C'est là qu'il confondra l'orgueil de l'impie, et qu'il exal-tera la vertu de l'humble juste qu'il vengera des mépris, des outragés, de l'injustice de ses persécuteurs. C'est là, en un mot,

qu'il manifestera la lumière de sa sagesse, la droiture de ses vues, la justice de ses lois, l'excellence de ses œuvres, la profondeur et l'économie de sa Providence. Souvent, M. F., nous en jugeons maintenant en téméraires, ou du moins en aveugles: pour lors, nous serons instruits et pleinement satisfaits.

"Or, quand ces choses commenceront d'arriver, ajoute J. C., ouvrez les yeux et levez la tête, parce que votre délivrance

est proche. »

Représentons-nous ici, M. F., d'une part l'état glorieux des Elus, leur confiance et leur joie; de l'autre, la difformité, la con-fusion et le désespoir des réprouvés.

En cette vie, les gens de bien sont souvent dans l'abjection, dans la souffrance, dans l'oppression. Mais, à ce grand jour, ils triompheront à leur tour des méchans et des mondains, en brillant à leurs yeux d'un éclat surnaturel, et leur corps revêtu de grâce, d'immortalité, participera aux qualités glorieuses de leur Sauveur ressuscité. Oui, M. F., ces Patriarches sanctifiés par les épreuves, ces prophètes persécutés et fidèles à Dieu, ces Apôtres haïs et méprisés du monde, ces Martyrs mis à mort pour J. C., ces dignes Ministres de son Eglise, ces Confesseurs vertueux, ces Vierges chastes, ces Veuves humbles et charitables, ces Pénitens fervens, qui auront persévéré dans la vertu, porteront tous sur leur front un caractère d'éclat qui les rendra pour lors res-pectables aux impies. Oh! quelle sera leur

Digitized by Google

confiance, leur consolation, leur joie, à la vue de leur divin Chef prêt à les couronner! Car c'est à eux qu'on peut bien appliquer cette invitation touchante du Fils de Dieu: Ouvrez les yeux et levez la tête, parce que

votre délivrance est proche.

Il en sera bien autrement des réprouvés. Nous ressusciterons tous, dit l'Auôtre, mais nous ne serons pas tous changes en bien (1. Cor. 15.). Ce corps que le pécheur aura souillé et déshonoré sur la terre, portera visiblement, après sa résurrection et dans son immortalité même, l'empreinte du crime et le sceau de sa réprobation. Alors, on verra ces riches, ces mondains, ces grands du siècle, autrefois si fiers, le visage abattu et couvert de honte, la crainte et la frayeur peintes sur le visage, la douleur et le désespoir dans le cœur, sous une figure hideuse, consternés, tremblans, humiliés à leur tour. En effet, M. F., l'Apocalypse nous représente à ce jour terrible les rois de la terre, les princes du monde, les chess des armées, les riches, les puissans du siècle, cherchant à se eacher dans des cavernes et dans les rochers des montagnes, disant aux montagnes et aux rochers : Tombez sur nous, écrasez-nous, ensevelissez nous et dérobeznous à la vue de celui qui est assis sur le trône, et à la colère de l'Agneau (Apoc. 6.). Mais quel est donc cet Agneau si formidable ? C'est J. C., le lien de Juda, qui a vainou le monde et l'enfer, et qui est maintenant plus que jamais la terreur des réprouvés et des démons qu'il va précipiter dans l'abime. Renouvelez votre attention.

A ce jour des vengeances, M. F., les bons et les méchans, les Elus et les réprouvés, paroîtront d'abord mélangés et confondus en sortant du sein de la terre. Mais la lumière de Dieu saura bientôt en faire le discernement et la séparation. Hélas! dans une même famille, l'un sera choisi pour la gloire, et l'autre sera destiné à l'enser; le père sera divisé de l'enfant, le mari de l'épouse, le frère de la sœur, la mère de la fille. Or, après cette triste séparation, qui placera les Justes à la droite du souverain Juge, et les pécheurs à sa gauche, il dira aux premiers : Venez, les bénis de mon Père, possédez le royaume qui vous a été préparé. Ensuite s'adressant aux seconds, il leur prononcera cet arrêt foudroyant : Retirez-vous de moi, maudits; allez au feu éternel.

Oui, M. F., telle sera la différence de leur sort irrévocable et de leur éternelle destination. Les Elus, enlevés dans les airs, iront se réunir à leur divin Chef, et entreront avec lui dans le ciel pour y être heureux à jamais. Oh! l'heureuse destinée! Les réprouvés, au contraire, chassés de la présence de Dieu, et poussés par le souffle de sa colère, seront précipités par les Anges dans la fournaise ardente de l'enfer. C'est là qu'ils seront livrés en corps et en ame au supplice du feu dans la société des démons

C'est là que le repentir inutile, la douleur, la désolation, la rage et le désespoir, seront à jamais leur partage. C'est là, dit J. C., qu'il y aura des pleurs et des grincemens de dents. Terrible peinture de la justice de Dieu, qui nous apprend, M. F., que c'est un Maître qu'on n'offense pas impunément ; et qu'il faut se hâter de le fléchir dès ce monde par une pénitence efficace; car, ajoute ce divin oracle, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point.

Le ciel et la terre passeront! Que deviendront-ils donc dans cette révolution générale? Rentreront-ils dans le néant? Non, M. F., puisque l'enfer subsistera éternellement dans le sein de la terre. Le jour du Seigneur arrivera, dit S. Pierre, et dans ce jour terrible, les cieux emportés par un mouvement rapide, disparoîtront pour faire place à une décoration nouvelle (2. Pierre. 3.). Les élémens qui composent maintenant la machine du monde seront dissous par le feu. La terre, et avec elle tous les ouvrages des hommes seront dévorés par les flammes. Mais cette machine du monde ne sera point anéantie dans sa matière: elle sera seulement purifiée et mise dans un autre état. Or, quelle sera cette nouvelle forme que prendra le monde? A quel usage ce nouveau monde sera-t-il destiné? Sera-t-il habité de nouveau, et par qui? C'est le secret de Dieu, sur lequel notre curiosité feroit d'inu-tiles conjectures. Qu'il nous suffise de savoir que la figure de ce monde passera éternel-lement, et même qu'elle passera pour chacun de nous en particulier dans peu de temps; je veux dire, à notre mort. Alors, M. F., il sera vrai de dire que le soleil et la lune seront obscurcis pour nous; que les astres ne brilleront plus pour nous dans le Ciel; que toutes les choses de ce monde, famille, possessions, richesses, seront évanouis pour nous; en un mot, que ce sera véritablement pour nous la fin du monde; parce qu'en effet, ce monde visible sera à notre égard, comme s'il n'existoit plus. Oh! quelle folie donc de s'y attacher! Quelle fureur de ne s'occuper que du présent et de mépriser l'éternité!

Eh! direz - vous peut - être, comment pourra s'opérer cette résurrection générale des mortels, chacun en sa propre personne et en sa même substance? comment pourront renaître tout à coup des corps réduits en pourriture depuis bien des siècles, et même devenus invisibles par la dissolution et la dispersion de leurs parties? Je réponds, M. F., que rien n'est impossible ni difficile à la toute-puissance de Dieu; que celui qui a tiré dans un instant l'univers entier du néant, pourra bien, sans doute, en rassembler et en rétablir dans leur premier état les parties dispersées seulement, ou modifiées différemment; que c'est la vérité suprême qui nous a prédit cette résurrection générale, cette fin du monde, ce Jugement dernier d'une manière formelle, claire et circonstanciée, en telle sorte que c'est un des principaux dogmes de notre Foi.

Nous le croyons, M. F.; vivons donc en

conséquence ; détachons-nous donc d'avance de ce mondé périssable, et vivons-y en Chrétiens vertueux, dans la crainte de Dieu, dans la vigilance et l'attente de ses jugemens. Il faut convenir, M. F., que ce dénoûment est terrible. Et pourquoi en sommes - nous donc si peu frappés? C'est apparemment parce que nous l'envisageons dans un grand éloignement. Mais quelqu'éloigné qu'il puisse être, il arrivera infailliblement; et cette fameuse prédiction du Fils de Dieu s'accomplira dans toute son étendue. N'a-t-elle donc pas de quoi nous faire trembler? O jour! & jugement également désirables pour les bons, et redoutables pour les méchans, ne sortez donc jamais de mon souvenir; soyez la règle de mes pensées, de mes actions et de toute ma conduite. Je le crois, ô mon Sauveur l vous l'avez dit, votre parole me suffit; je crois que vous viendrez à la fin du monde juger les vivans et les morts, récompenser les bons et punir les méchans. Je crois que la terre et les cieux, que les royaumes de ce monde avec toute leur gloire passeront, sans qu'il en reste de vestige; je crois que vous seul régnerez, que votre règne ne passera point et n'aura jamais de fin. Ah! bon Sauveur, faites que je vive si chrétienne-ment, que je puisse régner éternellement avec vous!

Voilà donc, M. F., le terme à venir de ce monde visible, de son arrangement présent, de ses merveilles, de ses révolutions, de ses divers événemens, de ses générations accumulées dans le cours des siècles, après que le souverain Dominateur de l'univers aura exécuté et rempli ses intentions, ses desseins, qui ont été de procurer sa gloire, de déployer sa puissance, de manifester ses grandeurs, d'étaler sa magnificence, d'exercer dans un ordre merveilleux de providence, sa bonté et sa justice; d'avoir des admirateurs de ses perfections et de ses œuvres, de se créer des adorateurs dignes de lui, de sanctifier ses Elus et de les couronner, d'en faire les héritiers de son royaume céleste, et d'en composer la cité des Saints dans une immortalité bienheureuse.

Terminons ici le cours de nos Instructions sur l'histoire sacrée, qui est proprement l'histoire de la Religion, c'est-à-dire, de ce qu'il y a de plus important, de plus curieux, de plus intéressant, de plus saint, de plus grand dans l'histoire générale du monde. A la vue de tant de beaux traits des saintes Ecritures dont le trésor nous a été ouvert pour qu'ils nous servent de leçons et d'exemples, c'est à nous, M. C. P., d'en tirer un profit salutaire pour notre instruction, pour notre sanctification et notre consolation, suivant le conseil de l'Apôtre. C'est à nous de marcher dans la vérité et dans la justice, à la lumière de ce flambeau qui nous a été donné pour nous diriger dans les voies de la sagesse et du salut (Rom. 15.). C'est

Digitized by Google.

à nous d'en être vivement pénétrés et remplis d'un profond respect pour les grandeurs de Dieu, d'une souveraine admiration pour ses œuvres, d'une vive reconnoissance pour ses bienfaits, d'un amour filial pour sa bonté paternelle, d'un zèle ardent pour son culte, pour son service, pour sa gloire dans le temps et dans l'éternité.

Ainsi soit-il.

Fin des Instructions sur l'Histoire sacrée.

## ÉLOGE DE LOUIS XVI.

## AU SERVICE FUNÈBRE

## FAIT POUR LUI ET POUR SA FAMILLE

Dies expiationum erit celeberrimus, affligetisque animas vestras in eo.

Ce jour des expiations sera très-célèbre, et vous affligerez vos cœurs en ce jour-là.

LÉVIT. 23.

Enfin, des actes expiatoires, un culte religieux sont consacrés à la mémoire du Roi martyr, que la voix des Fidèles prévenant celle du Pontife, a déjà proclamé le second S. Louis. Un court aperçu de ses vertus, de sa vie, de sa mort prouvera combien ce jugement est fondé. En vérité, M. F., ce n'est pas pour lui, c'est par lui et pour nous que nous devons invoquer le Ciel: et le Ciel ne s'est-il pas déjà prononcé en sa faveur, puisqu'après tant de calomnies et d'humiliations, sa mémoire est aujourd'hui bénie par toute la France? Dies expiationum erit celeberrimus.

Mais, quel déchirant tableau nous avons à tracer! quelle affligeante carrière nous avons à parcourir! Oh! quel épouvantable spectacle la France donna à l'univers, dans la matinée du 21 janvier 1793! Hélas! il me semble les voir, ces bourreaux, ce Roi au milieu d'eux, ce peuple impitoyable laissant tomber l'instrument de mort, ce sang, ce sang royal coulant sur un échafaud, ces Français qui en rougissoient leurs mains, qui en trem-

poient leurs vêtemens....

Grand Dieu! qu'ils ont été impénétrables les jugemens que votre justice exerça sur notre criminelle patrie en ce jour à jamais déplorable! Qu'ils sont au-dessus de notre foible intelligence! Vous l'avez permis, mon Dieu, ce sacrifice: le sang de Louis a coulé par les mains de ses propres sujets. Vous nous l'aviez donné pour Roi dans les jours de votre bonté: la haine et l'impiété nous l'ont enlevé. Mais aujourd'hui ces infernales passions sont confondues par votre sagesse, et cette aveugle fureur est remplacée par les larmes du repentir et de l'amour: Affligetisque animas vestras in eo.

Oui, Français, payons à la mémoire de Louis XVI, un tribut d'amour et de reconnoissance. Gonfondons nos larmes, laissons éclater nos regrets: notre affliction ne sauroit être plus juste. Rappelons-nous ce que Louis fit, ce qu'il voulut faire pour le bonheur de la France. Peignons à l'univers le monarque le plus digne de son admiration. Entretenons-nous des vertus de ce bon Roi, mais avec simplicité. Comme il pratiqua les vertus les plus difficiles sans estentation, comme il sut toujours voiler d'une aimable modestie ses

plus hautes qualités, il faut que son éloge

soit aussi simple que sa vie.

O Louis! victime de vos bienfaits, de nos passions et de nos crimes; vous, dont la mort nous a tous rendus malheureux et coupables; ah! du moins, que tant de millions de cœurs qui se sentent actuellement brisés de douleur, et qui par toute la France se réunissent pour bénir votre mémoire, deviennent pour vous autant d'hommages, et pour nous autant d'expiations: Dies expiationum erit, etc.

Avant de commencer, adressons-nous à la Patronne de la France, l'auguste Marie que Louis ne cessa d'invoquer, et qui vient de sauver la France d'une manière miracu-

leuse. Ave , Maria.

En pensant à la persévérante fidélité avec laquelle Louis XVI a marché dans la route de la vertu qui lui avoit été ouverte dès le berceau, on diroit, M. F., que la Providence n'a montré ce Prince au monde, que pour lui donner le double spectacle de la plus haute vertu d'un côté, et de la plus noire ingratitude de l'autre.

Prince religieux, excessivement bon et compatissant, extraordinairement modeste, dévoré de l'amour de son peuple, ferme et constant dans l'adversité, héroïque, magnanime au milieu des plus rudes épreuves, le plus sensible, le plus aimant, le plus reconnoissant des hommes: voilà Louis XVI. Il a donc honoré l'humanité.

Oui,

Oui, M. F., Louis fut pieux; il le fut des son enfance, et jamais sa piété ne se démentit. Et c'est principalement sa vertu, son atta-chement aux principes religieux, qui lui ont suscité tant et de si ardens ennemis. Il le disoit lui-même quelques jours avant sa mort, en parlant de ses sanguinaires persécuteurs:

« Si j'avois été sans Foi, sans loi, sans » mœurs, je leur aurois mieux convenu. »

Toute la France sait avec quelle fidélisé il remplissoit ses devoirs de chrétien, avec quelle piété il approchoit des sacremens, et que jamais il ne manqua à des obligations si essentielles. Ses ennemis eux-mêmes conviennent qu'il fut le modèle des époux, le meilleur des frères, le plus tendre des pères. Or, qui avoit mis dans son cœur ces excellentes qualités? La Religion. C'est elle qui constitue l'honnête homme. Sans elle, il est impossible de l'être dans le sens vrai; parce qu'on ne sauroit être honnête homme, quand on manque à la première obligation de l'homme, qui est d'honorer Dieu, et de le servir : Hoc est enim omnis komo, a dit le Sage.

Prince excessivement bon et compatissant! Et qui peut dire avoir été plus compatissant que lui? Il eût voulu soulager tous les maux; il eût voulu conneître tous les malheureux du royaume pour les consoler tous. Combien de fois, lorsqu'il n'étoit encore que Dauphin, se conformant aux leçons de son auguste père, ne le vit-on pas entrer dans la chaumière du paysan, serrer le pauvre contre

TOME II.

son cœur, arroser de ses larmes le pain dont l'indigent se nourrissoit, et verser ses consolations et ses largesses au sein de la misère! Combien de fois ne le vit-on pas s'échapper à tous les regards, monter dans des réduits qui ne sembloient connus que de lui seul, et sécher, autant par l'onction de ses discours que par l'abondance de ses dons, les pleurs des malheureux qui y languissoient! Ah! qu'un tel Prince étoit digne de régner sur un peuple généreux! Et que nous eussions êté heureux, si nous eussions su seconder les mouvemens de sa bonté!

Que vous dirai-je de sa modestie? Louis redoutoit les devoirs de la royauté, parce qu'il en connoissoit l'étendue. Aussi, quand on lui annonça la mort de son aïeul, et qu'on le salua Roi de France et de Navarre, quel fut son premier mouvement? Il fut comme accable du poids de sa modestie : il joignit ses mains, et levant au ciel ses yeux mouillés de pleurs, il s'écria: " O mon Dieu! mon " Dieu! aidez mon insuffisance. » Admirez, M. F., cette solidité de jugement dans un âge encore si tendre. La plus belle couronne de l'univers luit à ses yeux, il n'en est pas ébloui; il ne voit aucun des avantages de la royauté, il n'en aperçoit que le lourd et pesant fardeau. Les Grands de la Cour viennent déposer à ses pieds l'hommage de leur fidélité et de leur soumission; et cet appareil d'obéissance qui se déploie autour de lui, lui rappelle seulement qu'il devient, dès ce moment, dépositaire du bonheur de

plusieurs millions d'hommes; et c'est là la pensée qui l'occupe tout entier. C'est au bonheur de cette classe qu'on égara si cruellement, que tendoient tous les vœux de ce bon Roi. A peine fut-il monté sur le trône, qu'il l'annonça solennellement. Dans le premier conseil qu'il tint, quelles furent les paroles, les premières paroles qui sortirent de sa bouche? Peuple trompé, recueillez ces paroles; qu'elles descendent dans vos cœurs, qu'elles les remnent, qu'elles y fassent naître enfin les remords et les regrets. Les voici ces mots mémorables: « Mon désir le plus » grand est de rendre mon peuple heureux.»

" grand est de rendre mon peuple heureux."
On peut dire, M. F., que ce désir fut la passion dominante de son cœur. En effet, dans les différentes circonstances de sa vie, fixé, recherché par les Grands, ce n'étoit pas sur eux qu'il laissoit tomber ses regards. Suivez-le à Cherbourg. Il ne voyoit, il n'entendoit que le petit peuple des villes, que les habitans de la campagne. Laissant la la pompe qui le suivoit, il se jetoit au milieu d'eux, il leur accordoit toutes leurs demandes, il s'écrioit, en courant à eux: "Voilà, voilà "mes enfans!"

Ici, vous me demanderez comment est-il arrivé que sous le gouvernement d'un Roi qui, plus qu'aucun de ses ancêtres, a eu soif de la félicité dupeuple, le peuple soit descendu au dernier degré du malheur? Comment se fait-il que sous le règne d'un prince bon, religieux, modeste, ami de l'ordre et de l'économie, la France ait donné au monde le spectacle de tant de crimes et de désordres? Le voici.

Le malheur de Louis XVI est d'avoir régné sur un peuple à qui les philosophes et les économistes avoient âté sa Religion et ses mœurs, et de n'avoir eu que sa seule vertu, que la droiture de son cœur à opposer à de tela ennemia. Les premiers armèrent contre lui toutes les sortes de sectes. C'est la doctrine qu'ils ont prêchée, qui a tout perdu en France. En corrompant les mœurs, en brisant tous les freins de la subordination, ils invitérent, ils portèrent le peuple à tous les excès. Les économistes firent en politique ce que les philosophes faisoient en morale : ils confondirent, brouillèrent toutes les idées, toutes les notions du gouvernement; ils provoquèrent ces Etats-généraux qui ont plus particulièrement amené, accéléré la révolution et tous ses désastres.

Mais, dira-t-on, c'est la fante que fit Louis XVI. Pourquoi convoqua-t-il ces Etats-généraux? Pourquoi? Parce que l'universalité de la nation le lui demanda; et cette condescendance paternelle est pent-être le trait qui peint le mieux la beauté de son ame. On ne peut que le louer d'avoir déféré à un désir dans l'accomplissement duquel il voyoit la félicité publique. S'il a été cruellement trompé, ce sont nos fautes, ce sont nos crimes qu'il faut condamner, et non sa déférence à la prière de tout un peuple. Ah! sans doute, M. F., gémissons sur le bouleversement de notre patrie qu'ont occasionné ces Etats-généraux,

mais ne soyons pas injustes; gardons nous d'en accuser le Roi juste et bon, qui eût voulu faire le sacrifice de sa vie pour garantir la France du moindre des sléaux qui l'ont désolée.

Ce seroit d'ailleurs s'élever contre l'évi-/ dence même, que d'imputer à Louis XVI l'embarras où les finances se sont trouvées sous son règne: jamais monarque ne fut plus économe, plus sobre des jouissances du faste et du luxe. Combien de fois, lorsqu'on lui proposoit une fête, un divertissement qui eût entraîné à quelque dépense, ne l'enten-dit-on pas s'écrier : « Je ne veux rien en-" tendre qui puisse peser sur mon peuple! "
Dans tous ses épanchemens avec nos premiers Représentans, il les exhortoit à me point le ménager dans leurs projets de réforme ; il sembloit craindre qu'ils ne l'épargnassent, et pour mieux les déterminer, il leur ouvre ainsi son cœur: \* Mes plus grands » intérêts sont ceux de la nation et le sou-" lagement des peuples : ce sont ceux -là " qui me touchent le plus essentiellement et " qui me sont vraiment personnels. " "Qu'im-» porte, avoit-il coutume dire, que mon » autorité souffre, pourvu que mon peuple " soit heureux ? "

Français, voilà comme Louis vous aimoit. Pourquoi donc l'avez-vous hai, persecuté, mis à mort? C'est que vous ne le connoissiez pas. Ah! du moins aujourd'hui que la vérité se montre à vous dans tout son éclat; aujourd'hui que vous sentez tout le poids des

Digitized by Google

malheurs que vous a attirés votre injustice, payez à la mémoire de votre père, de votre meilleur ami, le tribut de reconnoissance que vous lui refusâtes durant sa vie : que les larmes du repentir effacent votre honte, vos erreurs passées. Et surtout, que pour votre propre salut, vos regrets ne soient pas stériles. Louis XVI n'est plus : vous ne pouvez plus rien pour lui. Eh bien l transportez votre amour, votre fidélité au digne héritier de son trône et de ses vertus, qu'un miracle de la Providence vient de vous rendre pour réparer vos maux, pour vous rétablir dans votre ancienne prospérité.

O Louis! que vos vœux fassent aujourd'hui ce que vos vertus n'ont pu faire! Qu'ils arretent les succès de l'ingratitude et de l'impiété. Qu'ils ramènent la paix dans ce Royaume! Qu'ils rendent à la Religion son autorité, à la justice sa force, au Roi le

cœur de tous ses sujets.

Nous avons vu l'excès de l'amour de Louis pour les Français; voyons l'excès de l'ingratitude des Français pour Louis.

Qu'A reçu Louis XVI pour prix de tant d'amour et de bonté? Qu'a-t-il vu? Partout l'injustice, la haine, l'imposture, l'insensibilité. Il a vu autour de son échafaud des tigres altérés de son sang : il n'a pas même joui de la désolation, des pleurs de ses amis.

O épouvantable destinée de ce bon Roi! Il cède au mouvement de son cœur, au vœu

Digitized by Google

de son peuple. Il entoure son trône des représentans de ses provinces; il se dépouille généreusement de ses plus belles prérogatives, et plus il accorde, plus on lui demande. Quel abandon, quelle clemence, d'une part! et de l'autre, quelle soif du pouvoir, quelle ingratitude! Suivez, M. F., cette odieuse et désastreuse dégradation. De trois Assemblées nationales que, sans lui, la France n'eût jamais vues, la première le dépouille de son autorité, la deuxième lui ravit la liberté, la troisième lui arrache la vie. Quelle honte pour ce siècle, pour la nation qui a donné l'exemple horrible de ce triple attentat! Quel monstre, que la philosophie du dix-huitième siècle qui l'a enfanté et produit, cet attentat! A ce monstre d'iniquités opposons les vertus de Louis. Quelle constance dans l'adversité! Quelle magnanimité au milieu des plus rudes épreuves où jamais homme se soit trouvé!

On a dit que s'il a vu la mort sans effroi, c'est qu'il avoit conservé jusqu'à son dernier soupir, l'espoir que ce peuple qu'il avoit tant aimé, l'arracheroit de l'autel où son sang a coulé. Rien de moins vrai. Après la fatale journée du 20 juin, Louis se regarda comme un homme qui alloit bientôt quitter ce monde, ce théâtre de misères et de crimes. Il se jeta dans le sein de la Divinité, il fortifia son ame de tous les secours de la Religion, il fit un premier testament, et par des paroles vraiment surnaturelles il inspira à toute sa famille la même résignation, le

même courage. Son courage s'accrut à mesure que ses maux et la rage de ses emnemis redoublèrent. Percez les murailles épaisses de la tour du Temple où il est emprisonné. Voyez toutes les indignités dont on outrage son auguste personne: vous le verrez toujours calme, toujours sereim, toujours tranquille. Où puisoit il cette force, cette paix surhumaine? Dans la prière, dans ses entretiens avec Dieu, dans sa Foi vive. Ses ennemis eux-mêmes en convenoient; ils disoient que la religion seule pouvoit opérer un tel prodige. « Louis, disoit un de ses » geôliers, n'a rien de commun avec nous » tous: c'est un être surnaturel. »

Permettez, M. F., au ministre de cette Religion divine d'entrer dans le détail des pieux exercices de Louis dans sa prison. Ce détail ne peut que vous édifier, vous animer à l'imiter. Venez, Chrétiens, venez vous instruire; ames affligées, venez apprendre par quels moyens vous devez sanctifier vos

maux, soulager vos peines.

Louis passoit en prières les trois premières heures de la matinée. L'oraison, l'exercice de la Messe (étant privé du bonheur de l'entendre), l'Office du Saint-Esprit, et la préparation à la mort : voilà ses exercices du matin. Le cours de la journée, il l'empleyoit à la lecture, à l'instruction de son fils, à l'entretien avec sa famille. Et qui pourroit dire l'union admirable qui régnoit entre tous les cœurs de cette famille auguste et si malheureuse? les encouragemens

qu'ils se donnoient mutuellement de soumission à la volonté de Dieu, de dévouement
à ses décrets adorables? Magnanithe MarieAntoinette, vertueuse et sensible Elisabeth,
et vous, enfant innocent, infortuné, tous
victimes de vos vertus et de la tage des
impies, permettez-moi de jeter aussi quelques fleurs sur votre tombe, de mêler mes
larmes à votre sang, et de vous faire, au
nom de ma nation, réparation du crime
affreux commis contre vous. Vous partagiez
les malheurs de Louis, vous imitiez sa
piété, vous avez été martyrisés comme
lui. Ne seriez-vous pas encore associés à son
bonheur? Ah! s'il vous restoit encore quelques taches à expier, que le sang de l'adorable Victime, qui va couler pour vous sur
cet autel, achève de vous purifier, et couronne vos vertus dans le séjour de l'innocence et du bonheur. Revenons à Louis.

Il terminoit sa journée aussi religieusement qu'il l'avoit commencée. Après sa lecture de piété, il se prosternoit devant Dieu, s'humilioit de ses fautes; renouveloit le sacrifice de sa vie, et s'attachoit en esprit à la croix. Que dis-je, M. F. l'il y étoit attaché réellement, et l'on peut bien l'appeler, comme son divin Maître, l'homme de douleuts, viram doloram. Dieu qu'adoroit Louis; Dieu, qui lui avez donné la force de supporter tant et de si formelles souffrances, donnéz-moi celle de les raconter!

L'unique consolation de Louis dans sa prison, étoit de pouvoir converser avec sa famille; on l'en sépare. Il avoit quelques serviteurs attachés à sa personne; on les lui enlève. Il lui restoit dans sa capitale des amis tout dévoués; on porte sous ses fenêtres, au bout des piques, leurs têtes ensanglantées! On le réduit tout à coup au plus extrême dénûment de toutes choses; il n'est sorte d'horreurs qu'on n'exerce contre lui, d'injures atroces qu'on ne vomisse contre lui: voilà ce qui se passe dans l'intérieur de sa prison. Au-dehors, de quoi s'occupe-t-on? de faire le procès au Roi....

Des Français faire le procès à leur Roi! Et à quel Roi? A celui qui ne s'est jamais occupé que de la prospérité de la France, du bonheur du peuple... Mais où trouver des accusateurs qui puissent découvrir une tache dans la plus belle vie? Où trouver des témoins pour appuyer l'accusation des juges, pour y croire? Où, M. F.? Dans cette assemblée qui, sans Louis, n'existeroit pas; ses membres seront à la fois accusateurs, témoins, juges : il ne

leur manque que le rôle d'exécuteurs.

On le traduit à la Gonvention pour être interrogé et jugé. Quel spectacle, grand Dieu! un Roi devant ses sujets qui se font ses juges! l'innocent attaqué par les criminels! Mais le triomphe de Louis est complet. Tout l'honneur de cette lutte lui reste. Cet interrogatoire passera à la postérité la plus reculée: il ne fera pas moins d'honneur à son esprit, à son jugement, à sa loyauté, qu'à la sagesse admirable avec laquelle il sut repousser l'imposture, non comme un

accusé qui répond à un juge, mais comme un Roi qui veut bien rendre compte de sa conduite à ses sujets, comme un père qui dévoile à des enfans qu'il aime, tous les efforts que sa tendresse a faits pour eux.

Comme elles retentirent surtout, ces paroles: "Non, Monsieur, ce n'est pas moi "qui ai fait couler le sang. "Comme le ton avec lequel elles furent prononcées, dut réveiller les remords dans la conscience des coupables! Qui pourroit peindre aussi l'impression que fit Louis sur toute l'Assemblée, lorsque le président ayant la maladresse de lui imputer à crime ses propres bienfaits et ses aumônes, en reçut cette réponse; «Ah! "Monsieur, je n'ai jamais goûté de plaisir "plus doux, que de donner à ceux qui "avoient besoin. "En faisant cette réponse qui partit de son cœur comme un trait, ses yeux se remplirent de larmes, il tira son mouchoir, et les essuya; et reprenant aussitôt toute sa fermeté, il continua paisiblement son discours, toujours avec la même sagesse et la même modération.

Il étoit six heures du soir, et Louis étoit encore à jeun; et, qui le croiroit? personne dans l'Assemblée ne pense à lui offrir le moindre soulagement. Il se voit forcé de demander si on voudroit lui procurer un morceau de pain... Le Fils de tant de Rois, obligé de solliciter de la commisération de ses sujets un morceau de pain! je ne puis supporter cette image.... Ah! quel homme a jamais éprouvé des revers plus grands et moins

mérités? Qui de nous, après cela, M. F., oseroit se plaindre de son infortune? Celle de Louis fut au-dessus de toute expression. C'est ce qui nous reste à voir.

RENTRÉ dans sa prison, Louis ne se fit point illusion, il ne se berça d'aucun espoir. Jusque-là il s'étoit attendu à être assassiné; dès lors il s'attendit à périr sur l'échafaud: il redoubla de soin pour se préparer à la mort; à ses prières accoutumées, il ajouta celles des agonisans; en un mot, il ne négligea rien pour se mettre dans cette disposition d'esprit et de cœur où doit être tout homme qui va rendre compte à son Créateur de l'emploi qu'il a fait de la vie qu'il en a reçue. Il fit une revue générale de sa conscience, et telle qu'il l'auroit faite aux pieds d'un prêtre, s'il avoit pu être aidé de son ministère. Il fit ensuite ce beau testament, dans lequel on ne sait ce qu'on doit le plus admirer, ou son attachement à la Religion, ou sa clémence envers ses infatigables persécuteurs, ou sa tendre gratitude envers ceux qui lui étoient restés attachés.

J'ai dit sa tendre gratitude. Cette vertu des belles ames étoit particulière à Louis. En voici un trait frappant. Le jour qu'il fit son testament, d'un air fort agité, il se promenoit à grands pas dans sa chambre, tenant à la main un morceau de pain. Son valet de chambre, le seul domestique qu'on lui eût laissé, le considéroit attentivement,

et voyoit bien qu'il se passoit quelque chose d'extraordinaire dans l'ame de son malheureux maître. Que s'y passoit-il? Louis étoit tourmenté de l'impuissance de donner aucune marque de gratitude au serviteur qui avoit partagé sa prison. C'étoit là la cause de cette grande agitation. Tout à coup il s'arrête; il se tourne vers son domestique, lui présente l'aliment qu'il tient à la main, et lui dit: "Cléry, rompez ce pain, prenez-en la moitié, "afin qu'il soit dit qu'avant ma mort, j'ai au "moins partagé quelque chose avec vous."

Ce pain qu'un Roi partage avec son serviteur, cette idée de mort, ce souvenir des derniers adieux du divin Auteur de notre Religion à ses Disciples, tout cela fait sur mon ame une impression qu'il est au-dessus de mes forces de rendre. Ah! combien ce trait est sublime! Et, je vous le demande, M. F., Louis ne fut-il pas le plus sensible, le plus aimant, le plus reconnoissant des hommes? Ce sont des traits de ce genre, c'est l'ensemble de la beauté de sa vie, qui me font dire qu'il a honoré l'humanité.

Admirez encore l'empire de la Religion sur son ame. Louis voyoit la mort devant lui; et cette mort si terrible pour le vulgaire, si désespérante pour le philosophe, n'avoit pour lui rien d'effrayant. Il ne redoutoit point, il désiroit l'avenir qu'elle alloit lui ouvrir, parce qu'il étoit rassuré, et par le témoignage qu'il se rendoit à lui-même, et par l'indulgence du Dieu de bonté qu'il invoqua

sans cesse.

Il est enfin rendu, cet épouvantable arrêt de mort. Les généreux défenseurs de Louis ne peuvent contenir leur douleur, ils fondent en larmes. " Au nom de Dieu, leur dit-il, " ne pleurez pas; nous nous reverrons dans v un monde plus heureux. Je suis prêt à » m'immoler pour le peuple. Puisse mon » sang dont il est altéré, le sauver des hor-" reurs que je redoute pour lui! " Oh! M.F., quelle force! quelle clémence! et comme ce peuple qui l'abandonne est toujours l'objet de son affection! C'est Louis qui va recevoir la mort, et ce n'est pas lui qui sent le besoin d'être fortifié, d'ètre consolé... Puisse le sacrifice de ma vie faire le bonheur de mon peuple!... Le voilà ce despote, ce tyran, ce Néron.... C'est toujours le bonheur du peuple qui fait l'objet de ses souhaits. Son sacrifice lui paroît moins pénible, parce qu'il a l'espoir que son sang expiera les égaremens de ses persécuteurs, qu'il désarmera le Ciel, et mettra fin aux calamités de la France. Oh! que Louis a bien su copier J. C. son divin modèle! Quel plus touchant, quel plus héroïque dévouement?

Ce fut le 20 janvier, à deux heures après midi, que le Ministre de la justice vint annoncer au Roi qu'il falloit mourir le lendemain. Louis écoute son arrêt de mort sans altération; il tire de sa poche un écrit par lequel il demande, 1.º qu'il lui soit accordé trois jours de délai pour se préparer à paroître devant Dieu; 2.º qu'il puisse voir un prêtre qu'il choisiroit, et que ce prêtre m

sera point inquiété; 3.º qu'on veuille bien avoir soin de sa famille et de ses anciens serviteurs.

La première de ces demandes lui fut impitoyablement refusée. Mais Dieu ne voulant pas priver son fidèle serviteur des derniers secours de la Religion, Dieu qui tient les cœurs dans ses mains, disposa tellement celui de ces impies, qu'ils permirent au prêtre désigné de se rendre auprès de Louis. Après avoir entendu la confession du Roi, à minuit, ce digne ecclésiastique disposa tout pour la célébration des Saints Mystères. O spectacle qui ravissoit le ciel même d'admiration! Sur l'autel, un Dieu s'immoloit à son amour pour les hommes : au pied de l'autel, un Roi s'immoloit pour le bonheur de ses sujets! Quel moment surtout que celui où le prêtre, interrompant le sacrifice, présenta à Louis ce même Dieu dont il alloit bientôt voir l'éclatante majesté sans nuage! Comme ce Prince religieux hâta par ses vœux cet heureux moment! Louis communia avec une ferveur qui ne laissa plus rien en lui de mortel. Ce ne fut plus un homme, ce fut un ange. Cette nourriture divine l'enivra de délices. Au rapport de son confesseur, une joie céleste éclata sur son front et rayonna dans ses yeux.

De là, M. F., cette force sur lumaine qu'il fit paroître à ce dernier moment si redoutable à la nature. Imaginez la position de Louis. Devant lui s'entr'ouvre le plus effrayant abîme; il se voit précipité du plus brillant trône de l'Europe sur un échafaud,

et il ne montre aucun effroi; il semble ne plus tenir à la terre. Suivons-le sur l'autel où son sang va être répandu. Ici tout est grand, tout est sublime; et si sa mort est la honte de ses ennemis, le triomphe de l'ingratitude et de l'impiété; la douceur inaltérable de son ame, l'héroïque bienfaisance de son cœur, sont la gloire de l'humanité, le triomphe de la Religion.

Louis arrive au terme fatal; son confesseur le suit, les exécuteurs l'entourent, ils se mettent en devoir de lui ôter son habit; Louis aide lui - même courageusement à se dépouiller. On lui coupe les cheveux; la multitude s'en empare. On lui demande ses royales mains pour les lier; croyant qu'on se défie de lui, il résiste d'abord: « Oh! » répond-il, je suis sûr de moi. » Mais son confesseur lui faisant envisager cette humiliation comme un trait de ressemblance de plus avec le Sauveur du monde, Louis n'hésite plus, et présente ses mains aux bourreaux. Il monte à l'échafaud. Alors part du Ciel, par la bouche de son confesseur, cet oracle: Allez, fils de S. Louis, montez au ciel!

Français, le voilà celui qui fut votre Roi; celui dont les aïeux comblèrent de bienfaits le pays que vous habitez; celui qui des son enfance montra une ame pure, un cœur aimant; celui qui dans sa jeunesse, ne donna rien aux passions de cet age; celui dont le règne, malheureux sans doute, fut cependant marqué par des prodiges de bonté; le voilà sur un échafaud, dépouillé, les cheveux

comme un vil criminel..... Regardez-le, et convenez que dans cet état même, dont la seule idée fait frissonner, Louis parut plus grand que lorsqu'il étoit sur son trône; lorsque son front brilloit de tout l'éclat du diadème. Ecoutez-le, quelqu'effort que l'on fasse pour étouffer sa voix: « Je meurs inmocent des crimes qu'on m'a imputés, mocent des crimes qu'on m'a imputés, mes ennemis; je souhaite que ma mort moit utile à mon peuple.»

Telles furent les dernières paroles de Louis, tel fut le dernier vœu que son cœur a formé: ce vœu a été pour le bonheur des Français. Ces paroles prononcées, la victime fut étendue sur l'autel, le couteau tomba, sépara la tête du tronc, fit jaillir ce sang issu de tant de Rois, et l'ame de Louis s'envola

au ciel.

Prance, le sacrifice est consommé: couvre-toi d'un voile funèbre. L'Angleterre aussi se rendit coupable d'un régicide; mais qu'il y a loin de la mort de Charles à celle de Louis! Stuart eut un palais pour prison; il se vit environné, jusqu'à son dernier moment, d'une certaine pompe; il porta jusque sur l'échafaud les marques, les distinctions de la royanté; il vit autour de lui des pleurs couler; l'exécuteur, par respect pour a majesté royale, se voila le visage, et le corps de ce Prince fut honorablement déposé dans le tombeau de ses ancêtres.

Français! Louis, l'infortuné Louis n'a été

honoré, n'a été consolé d'aucun de ces égards; il n'a pas même goûté la satisfaction de vous faire ses derniers adieux. Il est mort, comme le plus obscur, comme le plus criminel des hommes; ses restes ont été inhumés sans honneur.

O Louis! vos ennemis vouloient nous priver de la consolation d'arroser vos cendres de nos larmes, mais il n'a pas été en leur pouvoir d'effacer le souvenir de vos vertus; et ce sont ces vertus sublimes qui font l'objet de notre admiration et de nos hommages. Sans doute le juste Juge les a déjà cou-ronnées. Ah! du haut du ciel où vous a placé votre clémence, jetez un regard de bonté sur cette France qui vous fut si chère. Déjà vos prières nous ont délivrés de la plus horrible tyrannie; elles nous ont rendu notre Roi si désiré. Ah! que sa clémence réunisse enfin tous les cœurs des Français, pour n'en faire qu'une famille de frères! Que l'exemple de sa piété et le souvenir de la votre, ramènent à la Religion tous les Français, pour que la France redevienne le royaume très-chrétien! Aujourd'hui, nous détestons le barbare délire qui nous a enlevé le meilleur des Rois : que le repentir et la reconnoissance nous attachent inviolablement à votre auguste sang! Que nous voyons revivre toutes vos vertus dans votre successeur! Que son règne soit long et heureux! Qu'il vive, qu'il vive pour le bonheur de la France! Qu'il vive pour le triomphe de la Religion! Vivat, vivat Rex in æternum ! Amen.

# ÉLOGE FUNÈBRE

DE

MONSEIGNEUR FRANÇOIS DE FONTANGES,

ARCHEVÊQUE-ÉVÊQUE D'AUTUN.

Dilectus Deo et hominibus; cujus memoria in benedictione est. Il fut chéri de Dieu et des hommes, et sa mémoire est en bénédiction. Eccl. 45.

Quel triste et lugubre ministère je viens exercer aujourd'hui ! Qu'il est pénible et douloureux à un cœur sensible, de rendre le dernier devoir au plus chéri et au meilleur des pères! Zélés coopérateurs du respectable Prélat que nous pleurons, que ne parlez - vous ici à ma place! Mais, cette profonde consternation, cet air de tristesse répandu sur vos visages , n'en disent-ils pas assez ? faut-il donc que j'en sois en ce jour le triste interprète !.... Hélas !... il n'est plus ce vertueux Pontise, si chéri de Dieu et des hommes; ce Pontise qui, par ses hautes vertus avoit fixé les regards de complaisance du Seigneur; ce Pontife qui, par son amour constant et son zèle infatigable pour l'Eglise, en a été une des principales colonnes; qui par son immense charité, a été le pèré des malheureux, et en est devenu la victime!... Non, il n'est plus. Aderons les jugemens de

Dieu, M. F., et avouons, dans l'excès de notre douleur, qu'il ne pouvoit pas punir plus sévèrement les crimes dont nous nous

rendons coupables envers lui.

Le Ciel n'a fait que nous montrer le Pas-teur qu'il nous avoit donné dans sa miséricorde. Les premiers Diocèses où il avoit fait éclater ses vertus, nous envioient le bonlieur de le posséder. Nous avons eu plusieurs fois occasion de craindre que la réputation dont il jouissoit dans toute la France, ne le fit appeler au gouvernement d'une Eglise plus importante : nous avions lieu de nous glorifier, jusque dans nos inquiétudes; mais le coup accablant dont la colère de Dien vient de nous frapper, n'offre aucun soulagement à notre douleur. C'est ainsi, o mon Dien! que surprenant nos désirs, anéantissant nos espérances, vous éprouvez notre Foi. Vous nous l'avez montré, pour nous faire connoître ce qu'il pouvoit pour vous et pour nous; et au moment où nous allions recueillir les précieux essets de son zèle et de sa tendresse, vous nous l'avez enlevé! Oh! que vos jugemens sont impénétrables! qu'îls doivent nous confondre!

Mais, qu'osé-je entreprendre, mes Frères? Qui pourroit faire dignement l'éloge de Monseigneur François de Fontanges, archevêque-évêque d'Autum? Tous ceux qui l'ont vu, ont admiré la fermeté de sa Foi, sa tendre piété, son admirable patience dans les plus rudes épreuves, son zèle înfatigable pour l'Eglise, sa touchante bonté, sa douce affa-

bilité, sa charité si compatissante et si efficace; mais Dieu seul a connu tout son cœur, toutes les belles qualités dont il l'avoit doué; et c'est ce qui justifie l'application que je lui ai faite, de ce que le Saint-Esprit a dit de Moïse: Il étoit chéri de Dieu et des hommes: Dilectus Deo et hominibus.

N'osons donc parler que de ce que les hommes ont pu voir en lui. Ce que je veux dire, est connu de tout le monde. Oui, tout le monde sait avec quelle générosité il a confessé la Foi; avec quel zèle il s'est employé à réparer les pertes qu'elle avoit faites dans sa patrie; et avec quel dévoûment il s'est sacrifié pour le soulagement des malheureux. Généreux confesseur de la Foi, zélé restaurateur de l'Eglise Gallicane, martyr de la charité: tels sont les traits qui le caractérisent, et que je vais vous développer. Honorezmoi, etc.

Issu d'une famille illustre, l'homme juste que nous louons, n'ambitionna point les grandeurs du siècle; il ne chercha que le Seigneur: aussi se consaera-t-il à lui dès son enfance; et avec quelle fidélité ne répondit-il pas à sa vocation! Ses rares talens, et ses vertus plus rares encore, l'élevèrent bientôt sur le siége épiscopal de Nanci. C'étoit trop peu pour son mérite: la Providence le fit monter, quelques années après, sur le siége métropolitain de Toulouse. Je ne vous dirai pas, mes Frères, ce que sa mo-

destie souffrit de cette élévation. Mais Dieu. avoit ses desseins : il ne vouloit l'élever au faîte des honneurs et des richesses, que pour faire éclater davantage l'humilité et le détachement de son serviteur. Un orage violent s'élève contre l'Eglise Gallicane: on met ses Pasteurs dans la nécessité ou de perdre les richesses et les honneurs dont ils sont investis, ou de prêter un serment qui attaquoit la Foi. Il fallut donc choisir entre une honnête fortune et la misère, entre une existence tranquille dans sa patrie et l'exil ou la mort. Quelle embarrassante position pour une vertu peu affermie, pour un cœur qui tient encore à la terre ! Notre Prélat n'hésite point : il présère la pauvreté, l'exil, la mort aux enchantemens du repes, des honneurs et des richesses. On le voit abandonner généreusement son palais, ses grands biens, l'éclat des honneurs, pour Jésus-Chriet et son Eglise. Comme les Apôtres, il se réjouit d'avoir été trouvé digne de souffrir pour le saint Nom de Jésus. Il abandonne volontiers sa patrie terrestre, pour s'assurer sa patrie céleste; il rejette tous les trésors du siècle, pour ne point perdre ceux de l'éter-nité; il subit l'exil et toutes les privations qui en sont la suite, pour son Sauveur et son Dieu. Et dans toutes ces épreuves si pénibles, si insupportables à la nature, il trouve sa consolation, sa joie, son bonheur. Une seule chose l'affecte: ce sont les malheurs de son troupeau; mais, comme le grand Apôtre, éloigné de corps de ses chères brebis, son

cœur est toujours au milieu d'elles; et de son exil, il ne cesse de les exhorter, de lesconsoler, d'élever ses mains pures vers le ciel pour elles, prêt à verser son sang, s'il le faut, pour leur salut. N'ai-je pas eu raison, mes Frères, de l'appeler généreux confesseur de la Foi? il fut aussi un zélé restaurateur de l'Eglise Gallicane.

L'ORAGE de la persécution s'étant calmé, le généreux confesseur de la Foi, revient, comme son divin modèle, dans sa patrie. Et qu'y fera-t-il? Ah! mes Frères, c'est là qu'éclatent davantage, et son humilité sin-cère, et son zèle ardent pour l'Eglise. Il avoit occupé un des Siéges les plus élevés des Gaules. La Providence lui en montre un bien moins distingué.... Mais, il y a du bien à faire: ( ce sont là ses propres paroles; ah! que j'aime à me les rappeler!) Il y a du bien à faire; c'en est assez. Il ne balance pas à descendre, parce que dans ce rang il pourra travailler au bien de l'Eglise. Voilà, M. F., une merveille que tous les siècles précédens n'avoient jamais vue. Jusqu'ici, on n'avoit songé qu'à s'élever; notre humble Prélat donne le premier l'exemple du contraire : du siége métropolitain de Toulouse, il descend au siége suffragant d'Autun, parce qu'il y avoit du bien à faire.

Et quel bien, en effet, n'y a-t-il pas opéré, dans un aussi court espace de temps, et avec aussi pen de ressources! Vous le savez, mes Frères, les malheurs du temps et les dissensions civiles, la licence et le crédit de l'erreur, la fureur du schisme et les ravages de l'impiété avoient presque éteint la Foi dans la France, et confondu la disci-pline de nos Eglises. Celle d'Autun, moins heureuse que la terre de Gessen, n'avoit pas été à couvert des plaies communes; l'Ange exterminateur y avoit passé. Ah! mon Dieu, que les traces de votre colère ont été vivement empreintes sur nous! Que fait notre nouvel Apôtre? d'abord il cherche à concilier les esprits que le schisme a di-visés; et avec les armes persuasives de la douceur, il vient à bout de concilier tout. Geux qui sont venus à bi avec le cœur le plus obstiné, ne le quittent qu'avec des dispositions de soumission et d'obéissance : rien ne peut résister aux charmes de sa douceur et de son onction.

Ici, je sens que mon discours s'anime. Je me représente notre Prélat avec cet air toujours affable et serein, toujours accessible, toujours accueillant, mettant, pour ainsi dire, sa personne et sa dignité à toute épreuve, ne retenant de son rang que le privilége d'être importuné; je me le représente, et pourrois-je le dire sans réveiller votre douleur, vous, Messieurs, qui avez eu le bonheur de le voir? je me le représente, familiarisant l'épiscopat avec les Fidèles, et laissant découler de sa personne, comme

Digitized by Google

comme son divin Mattre, une vertu secrète, qui pénétroit, qui ravissoit tous ceux qui avoient le bonheur d'en approcher.

Mais le coup le plus funeste de la persé-cution est tombé sur les Ministres de l'Eglise. Elle en a diminué le nombre d'une manière alarmante, elle paroit avoir tari jusqu'à la source de ce zele qui procuroit autrefois à l'Eglise une si grande abondance de Pasteurs. Et que deviendra l'Eglise, si elle n'a plus de Ministres? Ah! c'est à cette vue, mes Frères, que les entrailles de notre Prélat sont émues, que son zèle s'enflamme, et lui fait chercher tous les moyens de remplir ce vide, de réparer cette perte. Ses revenus sont très-modiques; il les emploira pres-que tous à ériger un Séminaire dans sa ville épiscopale; à former, dans les diffé-rentes parties de son Diocèse, des établissemens pour encourager les jeunes gens à embrasser l'état ecclésiastique. Il s'adresse au Ciel; il gémit sur le refroidissement de la Foi et du zèle; il ne cesse de conjurer le père de famille d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Mais, qui pourroit exdans sa moisson. Mais, qui pourroit ex-primer quelle fut sur ce point l'ardeur de son zèle? Moi - même, et je dois le dire ici, dussé-je réveiller ma douleur, en me rappelant le doux souvenir de ses entretiens et de ses bontés; oui, moi-même, je l'ai vu avec cet air de candeur et de sincérité, qui peignoit sur son visage les sentimens de son cœur; je l'ai vu gémir sur les obstacles TOME II.

qu'on mettoit à son zèle; s'informer avec empressement des moyens qui pourroient réparer les pertes du Sanctuaire; adresser au Giel ses vœux ardens, pour l'accomplissement de l'œuvre sainte.

Une occasion favorable paroît se présenter. Le chef visible de l'Eglise arrivé dans la capitale, appelle auprès de lui les Evêques de France, pour connoître les besoins de leurs Eglises respectives. Notre Archevêque y vole, tout occupé des intérêts de la sienne. Bientôt son rare mérite le fait distinguer par le Vicaire de Jésus-Christ. Il entre dans son intime confiance; il est écouté plus que tous les autres, tant la vertu et le mérite ont d'empire.

Revenu dans son Diocèse, il s'occupe à faire refleurir la discipline de l'Eglise, que les années passées avoient affoiblie. Alors paroissent ces sages Ordonnances, qui rappellent tout à la règle; ces pieux Mandemens, où il s'efforce de ranimer la ferveur des fidèles, et de faire passer dans les cœursdes Pasteurs secondaires, le zèle qui anime le sien.

Les saints Prélats de l'Eglise ne se sont jamais montrés plus grands, plus dignes de nos hommages, que dans leurs visites épiscopales. Avec quel éclat brilloient le zèle et les vertus d'un saint Charles, quand il parcouroit le Milanais! Quel sentiment d'admiration nous inspire le zèle apostolique d'un François de Sales; son amour pour un peuple ingrat et rebelle, son affabilité mer-

Digitized by Google

veilleuse, son incomparable douceur, quand il gravissoit les montagnes, pour y instruire, pour y sanctifier les brebis qui lui étoient confiées!

Exact imitateur de ces illustres Pontifes, le nôtre montroit dans ses visites, ce zèle ardent et universel du premier, avec la charité sans bornes du second. Ah! que n'avons-nous eu le bonheur de le voir parmi nous! C'étoit son dessein, M. C. P., il vous portoit dans son cœur; il soupiroit après le moment où il pourroit venir vous témoigner sa tendresse, vous confirmer dans la Foi, vous donner le Saint-Esprit avec l'abondance de ses grâces; et dans le plan qu'il s'étoit tracé, vous deviez être les premiers fruits de son zèle. Eh! quel bien n'auvoit-il pas opéré dans ma paroisse, ô mon Dieu! quel heureux changement n'y auroit-on pas vu, si vous ne nous l'eussiez enlevé! Châtiment terrible, que nous ne saurions méconnoître! Non, nous n'étions pas dignes d'une telle faveur.

Tel a été son zèle pour l'Eglise, et l'usage qu'il a fait de son ministère. Il ne me reste plus qu'à vous le représenter comme martyr de sa charité.

QUELLE autre religion que celle des Chrétiens avoit jamais ou parler d'une vertu qui partage tous les maux d'autrui, et qui, attentive aux calamités étrangères, s'oublie volontiers soi-même, et sacrifie sa santé et sa vie pour ses semblables? Omnia suffert, non quærit quæ sua sunt. C'est le caractère de la charité; disons mieux, c'est celui du

charitable Prélat que je loue.

Quel tendre spectacle s'ouvre ici à mes yeux! Je le vois consacrer ses modiques revenus au soulagement des malheureux, prévenir leurs besoins, les assister lui-même; et lorsqu'il s'est entièrement épuisé, aller solliciter la charité des fidèles, recueillir leurs aumônes, et les répandre ensuite dans le sein des indigens. Et ne croyez pas, M. F., que sa charité, comme celle de tant d'autres, se rétrécisse, et se borne aux pauvres de son troupeau : non, elle ne connoît point de bornes; quels que soient les malheureux, ils intéressent également son cœur. Vous savez avec quelle bonté il ac-cueillit les prisonniers qui furent envoyés à Autun; avec quelle assiduité il les visita, pour les consoler; avec quelle profusion il soulagea leur misère. Il se dépouilla, pour les vetir; il se réduisit à la nécessité, pour les en retirer. Mais pourquoi renouveler ici le sujet de notre douleur? hélas! ne sont-ce pas ces soins si assidus et si tendres qui lui firent contracter cette maladie si violente, qui l'a enlevé tout à coup à son Diocèse, à la France, à toute l'Eglise? Il est donc mort martyr de la charité. La seule chose qu'on puisse lui reprocher, est donc d'avoir porté trop loin la charité, d'avoir sacrifié à l'exercice de la plus grande des vertus,

 $\mathsf{Digitized}\,\mathsf{by}\,Google$ 

une vie si nécessaire à son peuple et à son

Eglise.

Prêtre éternel , Prince des Pasteurs , divin Jésus! que me reste-t-il, qu'à vous demander pour ce Diocèse affligé, un Pontife comme lui, innocent, séparé des pé-cheurs, attentif à offrir des dons et des sacrifices pour les pécheurs, appliqué à tout ce qui regarde votre culte, plus élevé que les cieux, et qui sache compatir aux insirmités de son peuple? Pieux Prélat! si dans le sein d'Abraham, (car, ô mon Dieu! sans sonder ici la profondeur de vos conseils, auriez-vous pu fermer votre sein éternel à celui qui vous ouvrit toujours le sien en la personne de vos serviteurs affligés?) si, dis-je, dans le sein d'Abraham, ame charitable, vous jouissez déjà du fruit immortel de tant d'œuvres de vie, si vous moissonnez les bénédictions que vous avez semées ici-bas, jetez sur les gémissemens de cette triste Sion, quelques regards favorables; que les liens sacrés qui vous ont uni avec elle, ne périssent jamais; choisissez-lui vousmême, dans les trésors éternels, un Pontife fidèle; et que ses besoins aillent encore vous toucher jusque dans le sein du repos et de la félicité.

Pour nous, M. F., quel fruit devonsnous recueillir de la mort précieuse aux yeux de Dieu, et des vertus de notre illustre Archevêque? Le voici. Si nous voulons mourir comme lui de la mort des justes, il faut nécessairement que nous vivions,

comme lui, de la vie des justes. Si nons voulons que notre mémoire soit aussi en bénédiction, il faut que nous semions aussi les bénédictions et les bonnes œuvres. Le Seigneur nous avoit donné, dans sa miséricorde, un Pasteur selon son cœur. Ce digne Pasteur s'est employé tout entier à l'œuvre pour laquelle il avoit été envoyé : il nous a édifiés par ses vertus; il nous a montré, par ses paroles et par ses exemples, le chemin qui conduit au ciel; il s'est sacrifié pour son troupeau. Voilà le modèle que nous devons imiter. La mort a bien pu nous l'enlever, mais il n'est pas en son pouvoir d'effacer le souvenir de ses vertus et de ses œuvres. C'est ce souvenir qui doit vivre en nous; qui doit nous encourager continuellement à la vertu, nous attacher plus fortement que jamais, à la doctrine de l'Eglise et à nos Pasteurs, aux exercices de la charité, et au zèle de notre perfection.

Reprenez donc les chants lugubres que j'ai interrompus, triste Sion, et gémissez sur les cendres de l'époux sacré qui vous a été enlevé. Remontez à l'Autel, Prêtres du Seigneur, et si un reste de fragilité arrêtoit encore dans le lieu d'expiation, le Prince des Prêtres que nous pleurons; ah! offrez l'auguste Sacrifice, mettez dans les mains de ce pieux Pontife, le sang de l'Agneau sans tache, afin que, parfaitement purifié, il puisse entrer, sans délai, dans le séjour de la gloire. Ainsi soit-il.

### INSTRUCTIONS

Sur les Prières et les Cérémonies du saint Sacrifice de la Messe.

# MESSE DES CATÉCHUMÈNES.

### PREMIÈRE INSTRUCTION,

Depuis le commencement de la Messe jusqu'à l'Introit.

Ornemens sacerdotaux. Préparation.

Sanctifica illos, laventque vestimenta sua, et sint paratie Exod. 19.

Dieu voulant donner sa loi à son peuple et le rendre témoin du grand prodige qu'il alloit opérer sur le mont Sinai, dit à Moïse: Sanctifiez-les; qu'ils lavent leurs vétemens, qu'ils purifient leurs cœurs, et qu'ils se préparent.

Et voilà aussi, M. F., ce que nous devons vous dire, lorsque l'Eglise vous appelle à la sainte Messe. C'est dans cet auguste sacrifice qu'un Dieu s'immolant pour vous, fait en votre faveur le plus grand detous les prodiges, et vous prépare les grâces

Digitized by Google

les plus signalées. Apportez-y donc un cœur purifié, bien préparé, un extérieur décent, modeste et recueilli.

Je vous ai déjà entretenu plusieurs fois de l'excellence du saint sacrifice de la Messe, et des dispositions avec lesquelles vous devez y assister. Mais ignorant, pour la plupart, le sens des prières et des cérémonies de ce divin Sacrifice, vous ne m'avez peut - être jamais bien compris. Je me propose actuellement de vous en faire l'explication. Vous y verrez avec étonnement un sens et un esprit qui vous ont échappé jusqu'à ce jour. Ces prières, en effet, sont sublimes; ces cérémonies annoncent quelque chose de grand et de divin : elles sont autant de signes qui expriment les pensées plus vivement peut-être, que les paroles; elles sont établies pour nous édifier, pour nous instruire et réveiller notre attention.

Il est donc du devoir d'un Chrétien d'en comprendre le sens, le motif et la fin : et le saint Concile de Trente nous recommande de les expliquer aux fidèles. C'est ce que nous osons entreprendre. Nous allons commencer par l'explication des vêtemens du Prêtre qui célèbre, des prières qu'il fait au bas de l'Autel, et des cérémonies qu'il y observe. Vous y apprendrez les dispositions que vous devez apporter à la sainte Messe: aussi appellerons-nous cette partie de la Messe, Préparation. Ecoutez - moi avec toute l'attention que demande un sujet si nouveau pour vous.

On donne au saint Sacrifice le nom de Messe, qui veut dire renvoi, parce que dans les premiers temps, on renvoyoit de l'Eglise, dès que le Sacrifice commençoit, les Catéchumènes, c'est-à-dire, ceux qui n'étoient pas baptisés, et les pécheurs publics. Aussi la Messe est-elle composée de deux parties. La première est celle qu'on appeloit des Ca-téchumènes, parce que les Gatéchumènes, les pénitens, et même les infidèles pouvoient y assister : elle comprend tout ce qui se dit depuis le commencement jusqu'au Credo. La seconde et celle qu'on appeloit Messe des Fidèles, parce que les fidèles seuls, c'est-à dire, ceux qui n'étoient pas dans l'état du péché mortel, avoient droit d'y assister : cette partie comprend tout ce qui se dit depuis la récitation du Symbole jusqu'à la fin de la Messe. De là, M. F., la nécessité de ne se présenter à l'Autel qu'avec une innocence, sinon entièrement réparée. du moins ardemment désirée. Je n'insiste pas sur cette vérité, et je passe aux dispositions préparatoires que nous indiquent les vêtemens qui ornent le Prêtre dans cette sainte fonction.

L'Amict, c'est-à-dire, le voile que le Prêtre se met d'abord sur la tête, ensuite autour du cou, figure la retenue que nous devons avoir dans nos paroles et dans nos yeux, particulièrement pendant la sainte Messe. L'Aube doit inspirer, par sa blancheur,

au Prêtre qui la porte, une pureté de mœurs, une droiture de conscience et d'esprit qui le rendent irrépréhensible, et oblige ceux qui voient ce vêtement, à imiter intérieurement cet éloignement de toute souillure.

La Ceinture qu'on met sur l'aube, est la marque de la chasteté. Que vos reins soient ceints, dit J. C., c'est-à-dire, soyez chastes

et purs.

Le Manipule que le Prêtre porte sur le bras, nous représente le fruit de nos bonnes œuvres, et la grâce de J. C. qui est dans la main de celui qui la demande avec humilité, pour s'en servir contre les tentations.

L'Étole est la marque de la puissance attachée au caractère. Elle est aussi le signe de
l'immortalité qu'Adam nous avoit fait perdre
par son péché, et qui nous est rendue par
les mérites de J. C. Elle nous fait entendre
que, malgré toutes nos préparations, il nous
reste une indignité naturelle pour la participation des saints Mystères, qui demande de
la part de Jésus-Christ l'indulgence la plus
miséricordieuse : ce qui doit nous inspirer
des sentimens de respect et de confiance,
puisque J. C. ne dédaigne pas de se communiquer à nous, pour être le soutien de notre
foiblesse, et en quelque sorte, le préservatif
de notre corruption.

Enfin, la Chasuble est ce manteau de la charité qui couvre parfaitement, aux yeux de Dieu, la multitude de nos péchés, ou plutôt qui, ne pouvant rien cacher à l'œil de celui qui pénètre tout, lui présente la

Croix de J. C. comme le motif le plus propre

à l'apaiser.

La Tunique du Sous-Diacre et la Dalmatique du Diacre, qui assistent le Prêtre aux Messes solennelles, sont des ornemens de joie et de solennité, qui marquent la sainteté avec laquelle les Ministres du Seignetar doivent servir à l'Autel, et les fidèles y assister.

En un mot, tout cet appareil montre le soin qu'il faut prendre de ne point paroître devant le Seigneur, qu'après s'être paré intérieurement par toutes sortes de vertus. Car les ornemens extérieurs ne doivent être qu'un signe sensible des vertus dont l'ame doit être intérieurement ornée. C'est là l'impression que doit faire dans l'esprit des fidèles, le Prêtre revêtu des habits sacerdotaux, lorsqu'il va de la Sacristie à l'Autel.

Le Prêtre ainsi revêtu ne nous représente-t-il pas encore Jésus-Christ montant au Calvaire pour consommer son Sacrifice, cette robe blanche dont il fut revêtu, ces liens dont il fut ceint, ce manteau de pourpre dont il fut couvert, la Croix dont il fut chargé, la couronne d'épines qui fut mise sur sa tête?

Rien n'est indifférent dans une Religion où tout est esprit. La moindre cérémonie, la plus petite pratique présente à celui qui s'en pénètre, les plus saintes, les plus utiles réflexions: il aperçoit dans la diversité des couleurs auxquelles s'assujettit l'Eglise, selon les différens objets qu'elle honore,

la variété des célestes attraits qui rendent l'Epouse si belle aux yeux de son divin Epoux : il aperçoit aussi la vertu propre du Saint dont on célèbre la mémoire, la blancheur des Vierges, l'ardeur et le courage des Martyrs, la sainte austérité des Pénitens, le travail et la fécondité des Pontifes, la tristesse même et les larmes que la Foi nous invite à répandre sur les cendres de nos frères. Il voit, dans les cierges qui brûlent en plein jour, l'image de ces jours d'obscurité et de persécution, où l'Eglise alloit cacher dans des cavernes obscures, dans des lieux souterrains, le secret de nos redoutables Mystères. Le degré de nos solennités, les différens usages que l'Eglise y observe, les prières qu'elle y récite, les instructions qu'elle y donne : tout ici mérite l'attention d'un Chrétien, et doit nourrir sa piété. Que ne pouvons-nous, M. F., entrer dans cet intéressant détail! mais, forcés de nous resserrer, venons-en aux prières et aux cérémonies du saint Sacrifice.

Un Chrétien qui veut entrer avec le Prêtre dans le Sanctuaire, doit l'accompagner au pied de l'Antel. Comme lui il doit commencer cette redoutable action par le signe de la Croix: signe puissant, qui joint à la vertu de figurer ce Mystère de notre réconciliation, celle de nous en préparer les moyens. Il doit dire avec le Prêtre, dans l'esprit de la plus prosonde adoration: J'en-

trerai à l'Autel du Seigneur : Introibo ad altare Dei.

Remarquez, M. F., que ce verset et tout le Psaume dont il est tiré, se récite alternativement avec celui qui sert la Messe. Et pourquoi? C'est que l'Eglise veut, dès le commencement du Sacrifice, faire entendre aux fidèles la nécessité de s'unir au Prêtre, non-seulement de cœur et d'esprit, mais réellement, en récitant les mêmes prières. Par conséquent, la meilleure manière d'entendre la sainte Messe, c'est de suivre le Prêtre, en récitant les mêmes prières que lui. Pour ceux qui ne savent pas lire, ils doivent s'unir au Prêtre, et rapporter les prières qu'ils disent, à celles que l'Eglise a consacrées au divin Sacrifice.

Ce psaume est suivi de la confession que le Prêtre et les assistans font de leurs péchés par la formule qu'on emploie dans le sacrement de Pénitence, je veux dire, le Consiteor. Le Prêtre la récite le premier, parce que c'est à lui à faire voir que la contrition et l'aveu de ses fautes, sont des dispositions essentielles pour se présenter au saint Sacrifice, et parce qu'il doit encourager le peuple, en lui montrant, par ses gémissemens, qu'il a besoin pour lui-même de l'indulgence qu'il sollicite pour les autres. Le peuple la dit ensuite, afin qu'il se fasse entre le Ministre et les assistans une espèce de concert, une sorte d'accord de gémissemens et de douleur. Regardons-nous donc dès ce moment, comme de misérables pécheurs, et écrions-nous avec

le plus vif sentiment de contrition, pour fléchir le souverain Juge : Fai peche, mon Dieu. j'ai péché; c'est ma faute, c'est ma trèsgrande faute. M. F., si nous lui présentons des cœurs pénétrés de componction et de douleur, il exaucera nos vœux, il écoutera nos cris, il essuiera nos larmes, et nous ne quitterons jamais le saint Autel, sans l'assurance de notre parfaite réconciliation. Mais peut-être, hélas! l'habitude de réciter cette formule n'a-t-elle jusqu'ici jeté dans nos cœurs qu'un fonds de tiédeur et d'indifférence qui éteint en nous ce sentiment salutaire! Ah! pensons-y, M. C. P., c'est en présence de la très-sainte Vierge et des Saints qui doivent à ce Sacrifice que nous allons offrir, la victoire sur le péché; c'est en présence de l'Epouse pure et sans tache, de l'Eglise du ciel et de la terre, que nous disons : Jai peche, j'ai peche; et si cet aveu n'est pas sincère, s'il n'est pas accompagné d'un vrai désir, d'une résolution ferme de ne plus pécher, il nous couvrira d'ane confusion étermelle.

Après cette confession mutuelle, le Prètre et les assistans réclament la miséricorde de Dieu. "Que Dieu, dans sa miséricorde, disent" ils alternativement, vous pardonne les 
" fautes dont vous êtes coupable, et vous 
" conduise à la vie éternelle: Misereatur. "

Qu'une charité mutuelle nous anime, M. F., lorsque nous récitons cette prière; que les fidèles demandent avec ardeur pour le Prêtre, cette miséricorde, cette indulgence, cette

rémission parfaite de ses péchés : Indulgentiam, absolutionem, et remissionem peccatorum, puisque le succès de son ministère dépend beaucoup des dispositions qu'il porte à l'Autel. Eh! de quelle utilité, en effet, n'est pas pour les assistans, un Prêtre dont la grâce aura purifié le cœur et les lèvres! Mais il n'importe pas moins au ministre de trouver dans les Chrétiens qui l'entourent, des cœurs animés de cet esprit de charité, et revêtus de ce caractère de justice. Aussi parlent-ils le même langage, afin que la miséri-corde les admette à ce Sacrifice, et que l'indulgence leur en applique le fruit. Que les uns et les autres, inclinés au pied de l'Autel, s'écrient dans le même esprit et avec la même confiance:

Seigneur, en tournant vers nous les regards de votre miséricorde, vous nous rendrez la vie; et votre peuple mettra en vous toute sa joie.

Montrez-nous, & mon Dieu ! les effets

de votre miséricorde:

Et donnez-nous les assurances du salut que vous nous promettez.

Ecoutez nos prières : Domine, exaudi

orationem meam;

Et que nos cris montent jusqu'à votre

trône: Et clamor meus ad te veniat.

· C'est par ces courtes et énergiques expressions que le Prêtre termine les oraisons qui le retiennent au bas de l'Autel. Il y monte ensin, et, convaincu que la pureté du cœur est la première disposition que ce Sacrisce. exige, il sollicite encore l'abolition de ses

péchés.

" Otez-nous, Seigneur, dit-il, ôtez-nous, " nous vous en supplions, les iniquités qui "no us dégradent à vos yeux, afin que nous "pui ssions entrer dans votre Sanctuaire avec " un esprit pur. "

Arrivé à l'Autel, il ne changera pas de langage. « Nous vous prions, Seigneur, ajoute-» t-il, par le mérite des Saints dont les re-» liques reposent à l'ombre de vos Autels, » de nous pardonner les péchés dont nous

nous sommes rendus coupables. »

En disant cette prière, il s'incline, et tient la posture d'un suppliant, d'un criminel indigne des regards de son Dieu, et baise l'Autel en invoquant les Saints. Ce langage. cette attitude conviennent toujours à un pécheur par nature, et à tous ceux qui participent au même Sacrifice. Mais comme dans les uns et dans les autres on ne doit plus supposer cette indignité volontaire et sacrilége, qui est le fruit de l'obstination et de l'endurcissement, le Prêtre est admis à baiser l'Autel, qui est la figure de Jésus-Christ, et alors, il se place avec une humble confiance au nombre des amis de l'époux, des convives destinés à s'asseoir à sa table, des ministres consacrés à le servir.

Que les Chrétiens lâches et indifférens sachent que cette place honorable n'est destinée qu'à ceux qui sentent leur indignité; qu'ils n'oublient jamais que se présenter dans le temple, assister à la célébration des saints Mystères, sans aucun regard sur la misère de son cœur, sans aucun retour sur son infirmité, sans aucune défiance sur ses dispositions, sans aucune crainte de la majesté du Dieu qui va s'immoler sur l'Autel, c'est l'abus le plus opposé à ce Sacrifice. Mais que le Chrétien timide se rassure; qu'il se persuade que des infidélités journalières toujours combattues, toujours détestées; que des fragilités toujours inévitables, toujours réparées par l'exercice des vertus chrétiennes, ne sont, quand nous venons à la sainte Messe, qu'un motif de gémissement, et jamais de découragement et de langueur. Car Dieu a mis ce Sacrifice entre lui et nous, afin qu'il pût se rapprocher de nous sans compromettre sa sainteté et sa justice, et que nous pussions monter jusqu'à lui, sans outrager sa majesté et sa grandeur.

C'est à cette prière que finit la première partie de la Messe que nous avons appelée Préparation. Pour profiter de ces premières réflexions, rappelez-vous toujours, M. F., 1.º que le respect, l'adoration et la reconnoissance doivent vous précéder à l'Autel, si vous voulez que votre esprit et votre cœur se prêtent facilement aux différentes dispositions que le saint Sacrifice exige; 2.º que la contrition et la détestation du péché, l'humilité et la confiance, la pureté et l'attention sont des dispositions nécessaires pour

assister à la sainte Messe.

L'invocation de l'adorable Trinité commence cette partie. Le signe de notre ré378

demption annonce déjà l'effet que doit avoir ce Sacrifice, et dès ce moment, le Prêtre ne parle plus que de ses péchés et de ceux du peuple; il ne s'occupe plus que d'in-dulgence et de miséricorde; en un mot, on voit dans sa personne la figure du véritable Isaac chargé du bois de son sacrifice, et prêt à monter vers le lieu de l'immolation, tout couvert, aux yeux de son Père, des péchés dont il va être le réparateur et la victime, et pénétré en même temps de l'idée de cette justice rigoureuse qui ne laisse aucun péché sans satisfaction et sans hostie, et de cette miséricorde ineffable qui n'abandonne point le pécheur au découragement et au désespoir. Comment se fait-il, M. F., que l'habitude d'assister à des cérémonies si augustes et si redoutables, nous y rende si insensibles? Pourquoi, dès le commencement de cette sainte action, notre cœur, selon l'expression du Prophète, ne s'écoule-t-il pas comme la cire qui fond devant le feu? Les saintes femmes qui, aux portes de Jérusalem, voyoient J. C. monter au Calvaire, eurent-elles un spectacle plus intéressant que celui qui nous occupe dans cette première circonstance de la Messe? Il fut plus sensible, ce spectacle, sans doute, parce que les objets extérieurs frappent toujours plus vivement des hommes conduits par les sens; mais, à n'envisager que des yeux de la Foi l'une et l'autre démarche de J. C., il me paroît en quelque sorte plus digne de mon attention et de mon amour, au pied de

l'Autel, qu'au pied du Galvaire. Là, il alloit consommer par une seule oblation le salut du monde; ici, l'oblation se fait sans interruption, sans intervalle et sans délai. Là, les filles de Jérusalem ne voyoient encore que le plus beau, le plus doux des enfans des hommes immolé à la fureur de ses ennemis : ici je vois J. C. chargé de ma croix, revêtu de mes langueurs, caution de ma rançon, et le prix de ma rédemption, qui veut me conduire après lui au lieu de son saerifice. Là, tout Israel ne vit qu'un objet de terreur et d'effroi : en vain J. C. leur avoit dit: Que celui qui veut être mon disciple porte sa croix et me suive. Monter au Calvaire avec le Sauveur, c'étoit s'exposer à partager avec lui les horreurs de son sacrifice ; aussi les Apôtres ne le suivent-ils que de loin : ici , tout m'encourage , tout me rassure; rien d'effrayant dans le spectacle rassure; rien d'effrayant dans le spectacle qui m'est offert, rien de sanglant dans la victime qui s'immole, rien de cruel dans le Prêtre qui la sacrifie, rien de révoltant d'ans le peuple qui y participe; et je m'écrie de bon cœur avec l'Epouse des Cantiques:

Seigneur, vous montez à l'autel de votre amour; attirez-moi après vous: Trahe me post te; je vole à vous, attiré par l'odeur de vos parfums, c'est-à-dire, des vertus dont vous m'avez donné l'exemple et le précepte:

établissez - les solidement dans mon cœur ! Que la crainte, l'humilité, la contrition me conduisent à votre amour, et cet amour, à l'éternelle jouissance de vous-même!

Ainsi soit-il.

#### SECONDE INSTRUCTION.

### SUITE DE LA MESSE DES CATÉCHUMÈNES.

Depuis l'Introit jusqu'à l'Epttre.

#### La Prière.

Erant perseverantes in doctrind Apostolorum, et communicatione fractionis panis et orationibus. Ils persévéroient dans la doctrine des Apôtres, dans la communion de la fraction du pain, et dans les prières. Act. 2.

 ${f V}_{ t OILA}$  , M. F., en deux mots , le tableau de la conduite des premiers Chrétiens dans la célébration du saint Sacrifice. Avant de rompre le pain sacré, ils prioient et ils s'instruisoient dans les écrits des Apôtres. L'Eglise n'a point changé ce saint usage : elle emploie avant l'offrande, la prière et l'instruction. L'introit, le Kyrie, eleison, le Gloria in excelsis, le Dominus vobiscum, la Collecte ou oraison: Voilà ses prières, c'est ce qui va fixer aujourd'hui notre attention. L'Epître et l'Evangile, voilà la doctrine apostolique qu'elle rappelle à ses enfans: ce sera le sujet de la prochaine instruction. Vous trouverez dans l'une et dans l'autre de quoi vous édifier et vous instruire, si vous voulez m'écouter attentivement.

Nous avons vu, dans la dernière Instruction, le prêtre se placer au coin de l'Autel. C'est là, M. F., qu'il dit, en faisant sur lui le signe de la croix, la prière que nous appelons *Intrott*, mot qui veut dire, entrée, et qui signifie l'action que fait alors le prêtre. Elle est formée de quelques versets d'un psaume toujours rapporté aux différens mystères, ou aux autres objets que l'Eglise nous fait honorer. Ce psaume est chanté par le chœur aux Messes hautes, pendant que le prêtre récite au bas de l'Autel les prières de la préparation. Le but principal de cette prière est de mettre dans notre bouche, et encore plus dans notre cœur, quelques - uns des vifs sentimens qui pénétroient les Saints de l'Ancien Testament sur la venue du Messie. Comme eux, nous attendons dans cette partie de la Messe, que les cieux s'ouvrent et fassent tomber sur la terre cette rosée féconde qui doit la fertiliser, Jésus-Christ, le Sauveur du monde. La ferveur est donc la disposition qui doit accompagner cette partie de la Messe.

Après cette prière, le chœur alternativement, ou le Prêtre et le Ministre, aux Messes basses, répètent trois fois Kyrie, eleison. Ce sont deux mots grecs qui signifient Seigneur, Christ, ayez pitié de nous. L'Eglise répète neuf fois cette invocation pour imiter les neuf chœurs des Anges, qui bénissent sans cesse la grandeur et la miséricorde de Dieu. Elle dit trois fois Kyrie, eleison, pour honorer le Père, première personne de la trèssainte Trinité; trois fois Christe, pour honorer le Fils; et trois fois Kyrie, pour honorer le Saint-Esprit. L'unité de Dieu et la Trinité des personnes sont parfaitement exprimées dans cette formule: l'unité, puisque chaque invocation particulière se fait jusqu'à trois fois, pour exprimer qu'il est impossible d'honorer le Père, le Fils et le Saint-Esprit, sans honorer toute la nature que ces trois Personnes possèdent sans division et sans partage: elle honore la Trinité par une invocation spéciale et particulière de ces trois Personnes réellement distinctes.

Cette prière se chante sur un ton élevé, parce qu'elle est en quelque sorte le cri du cœur, l'expression d'une ame vivement pressée sous le poids de sa misère, et que nos répétitions sont autant d'instances différentes que nous inspire la crainte de n'être pas exaucés. C'est pour cela que le chœur prend sur un ton assez bas la première de ces invocations; mais à mesure qu'elles se renouvellent, le ton s'élève; et ces dernières paroles, Seigneur, ayez pitié de nous, se disent ordinairement de la voix la plus étendue. Faisons donc croître nos sentimens, à mesure que nous élevons la voix, et que chacune de ces invocations ajoute quelque chose à notre ferveur et à nos désirs. L'aveugle de Jéricho nous en a donné l'exemple; plus on vouloit lui imposer silence, plus il crioit: Jésus, fils de David, ayez pitié de mor.

Comme lui, M. F., chassons ces idées étrangères, ces distractions importunes qui viennent nous troubler dans la prière, et si elles s'obstinent à nous assaillir, usons contre elles d'une courageuse résistance, en leur opposant ces paroles: Seigneur, ayez pitié de nous, Kyrie, eleison.

A la prière l'Eglise joint la louange. Après ces touchantes invocations, le Prêtre élevant les mains et les yeux vers le ciel, entonne le Gloria in excelsis, cantique sublime et bien propre à nous rappeler la grandeur, la sainteté et la charité de l'Hostie qui va s'offrir pour nous; cantique pacifique, qui ne doit être que dans la bouche des vrais enfans de la paix, et interdit à ces cœurs agités par les passions, ulcérés par le ressentiment, dominés par des affections criminelles; mais cantique salutaire aux pécheurs pénitens, puisque, résolus à ne plus plaire qu'à Dieu seul, à l'adorer, à le bénir, à le glorifier, à le remercier, à lui demander miséricorde, ils lui présentent l'hommage le plus touchant, le plus agréable à son cœur, et le plus conforme aux fins de l'auguste Sacrifice.

Comme ce cantique ne respire qu'une sainte alégresse, l'Eglise veut que nous nous en abstenions aux Messes des morts et aux jours de pénitence, jours destinés à nous rappeler la guerre que Jésus-Christ a faite au péché, et celle qu'à son exemple, nous devons faire à nos passions en mortifiant nos sens. Ces jours ne lui paroissent pas propres à parler d'une gloire et d'une paix que nos iniquités ne cessent de ternir et de troubler. Mais avons-nous à réciter cette prière un si grand empressement qu'il nous rende pénible cette privation? Avons-nous jamais pensé à en faire un objet de pénitence? Avons-nous jamais gémi de nous voir forcés de nous taire sur les qualités de Jésus-Christ à notre égard? Ah! M. F., si nous nous rendions justice, ne devrions-nous pas, lorsque l'Egfise nous interdit ce cantique, nous regarder comme des enfans qu'un père irrité désavoue, et à qui il défend de porter les signes extérieurs qui les caractérisent comme ses enfans?

Elevons donc désormais nos cœurs, lorsque le Prêtre élèvera les mains pour réciter ce Cantique! que nos ames tendent au ciel vers lequel il porte ses regards. Que nos désirs embrassent les biens de l'éternité, lorsqu'il réunit les mains comme pour se saisir de l'héritage. Car c'est là le sens des cérémonies qui en accompagnent la récitation; et l'idée que les premières expressions de ce cantique nous donnent du Sacrifice qui va s'offrir, c'est la gloire à Dieu au plus haut des cieux, et la paix sur la terre aux hommes de bonne volonté. En effet, c'est dans le sa-'crifice de la Messe, que cette union de la gloire et de la paix, que cette alliance de la justice et de la miséricorde prédite par le Prophète, va devenir sensible par la réparation des outrages que le péché fait à la ma-jesté de Dieu, et par l'abolition des ana-thèmes que la Justice divine avoit lancés contre

contre les pécheurs. Oui, M. F., Dieu y retrouve sa gloire dans l'obéissance de son Fils qui répare nos révoltes, dans l'humilité de son Fils qui supplée à nos négligences; et l'homme y trouve la paix dans l'union avec Dieu que ce Sacrifice rétablit, dans la victoire sur ses passions que ce Sacrifice lui procure, dans la possession de Dieu, dont ce Sacrifice lui donne l'assurance. Disons donc, avec un cœur animé de la plus tendre piété: Gloire à Dieu au plus haut des cieux;

Gloria in excelsis Deo; et paix sur la terre aux hommes de bonne volonté, qui aiment Dieu sincèrement, et qui lui sont soumis par amour: Et in terra pax hominibus bonæ voluntatis. Nous vous louons, Seigneur, comme le sujet inépuisable de nos admirations et de nos louanges : Laudamus te. Nous vous bénissons, comme la source de tout bien et comme notre bienfaiteur : Benedicimus te. Nous vous adorons comme notre créateur, notre conservateur, notre souverain bien et notre dernière fin : Adoramus te. Nous vous glorifions; nous voulons que toutes nos pensées, nos paroles et nos actions soient consacrées à votre gloire : Glorificamus te. O Seigneur! Dieu, roi du Ciel, ô Dieu Père tout-puissant! nous vous rendons grâces de vos immenses bienfaits, et surtout de nous avoir donné votre divin Fils, pour nous réconcilier avec vous: Gratias agimus tibi.

O Jésus! Fils unique du Père, l'objet éternel de ses complaisances; Seigneur TOME II. R Josus qui êtes Dieu, qui pouvez par constquent tout te que vous voulez; vous qui eus l'Agneau de Dieu, insmolé pour nouve salut, et qui êtez les péchés du monde, aver pitié de nous : Miserers nobis. Fous qui vous chargez d'expier les péchés de s'hommas, recevez la prière que nous vous faisons det pier les notres: Suscipe deprecationem nutram. O vous qui êtes assis à la droite de votre Père pour être notre médiateur aupris de lui, ayez pitié de nous; faites-nous ressentir les effets de votre médiation et de votre puissance: Qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis. Vous êtes le seul Saint, le seul Pontife sans tache, qui n'êtes pas obigé d'offrir des victimes pour vous, avant d'en offrir pour le peuple, comme le Prêtre qui vous représente à l'Autel: Zu solus sanetus. Vous êtes notre seul Seigneur, nous ayant créés et ensuite rachetés par votre sang: Tu solus Dominus; le seul Très-Haut, égal à Dieu votre Père: Tu solus altissimus, Jen Christe. Divin Sauveur, après nous aveir vanctifiés par votre croix, placez-nous dans ce séjour bienheureux où nous veus contemplerons avec le Père et le Saint-Esprit : Cam Sancto Spiritu in gloria Dei Petris. Amen.

Apriles le Gloria in excelsis, le Prêtre s'incline, baise la place sur laquelle doit s'offrir le Sacrifice, se tourne du côté du peuple, et les bras étendus vers lui, il lui souhaite la possession du Seigneur, par ces

paroles: Dominus vebisonm. Que le Seigneur roit avec vous! Par un juste retour, le penple lui répond: Qu'il soit aussi avec votre esprit: Et cam spirita tuo!

Ce peu de mots, M. F., renferme un grand sens, et peut-être n'y avez-vous fait jusqu'ici que peu d'attention. C'est cependant de toutes les formules que l'Eglise consacre à ses offices, la plus usitée et la plus utile.

Je dis la plus usitée; car l'Eglise ne termine pas un office, que son Ministre, avant et après l'oraison ne répète ces paroles; et comme la Messe est l'acte le plus solennel de son culte, elle les y répète plusieurs fois.

Développons-en le sens.

Ges paroles sont celles que l'Ange Gabriel adressa à Marie, lorsqu'il vint lui annoncer que Dieu l'avoit choisie pour être la Mère du Sauveur. M. C. P., notre ministère, comme cet Esprit céleste, nous place entre Dieu et vous, pour lui présenter vos vœux, et pour vous manifester ses volontés. Gomme lui, mous vous annonçons que le Verbe, auparavant fait chair, va devenir nourriture; que la grâce de l'Esprit - Saint va de nouveau couvrir l'Autel, et que nos mains, comme le sein Virginal, vont porter celui que les Anges adorent. Ges paroles doivent donc réveiller votre attention et ranimer votre confiance et votre ferveur.

Les cérémonies qui les accompagnent sont bien propres à vous en faire prendre l'esprit. C'est au milieu de l'Autel que le Prêtre vient

se placer pour les annoncer, parce que cet endroit est de toutes les parties qui le composent, la plus sainte et celle d'où les graces coulent avec plus d'abondance. Lorsqu'il adresse ces paroles, c'est donc comme s'il disoit au peuple : De toute la plénitude de mon cœur, je vous souhaite la plénitude des dons de Dieu. Il s'incline, parce que destiné à bénir les autres, il a besoin, par son humilité, d'attirer les bénédictions dont il va les rendre participans. Il baise l'Autel, figure de J. C., et par cette action, il témoigne qu'il veut en quelque sorte puiser dans les fontaines du Sauveur, cette eau salutaire qui rejaillit jusqu'à la vie éternelle. Il se tourne vers le peuple, parce que cette prière est un salut; mais bien plus solide et plus sincère que ces souhaits réciproques qu'on se fait dans le monde, puisque les vrais biens en sont l'objet, et que la charité seule en est le principe. Le Prêtre étend les bras : ce signe extérieur, qui dans la société exprime l'empressement, l'ardeur et l'affection, lui convient dans cette fonction où il devient le père de toute l'assemblée au nom de J. C., et de son Eglise qu'il représente. Enfin, il joint les mains après les avoir étendues, comme pour figurer l'union de la charité qui de tous les cœurs n'en fait plus qu'un avec celui de J. C., comme J. C. ne fait qu'un corps avec tous les membres qui composent son Eglise.

Avouons, M. F., que cette formule ne nous avoit pas paru aussi importante qu'elle l'est en effet; et qu'il est pour vous et pour

nous de la plus grande importance d'en bien connoître le sens.

Je dis utile pour vous. Car soyez bien persuadés, M. C. P., que quand nous vous adressons ces paroles, nous renfermons tous les vœux légitimes de vos cœurs, nous réunissons tout ce que les rapports de notre ministère nous découvrent être nécessaire à votre bonheur. Je dis utile pour nous, si ce ne sont jamais vos lèvres seules qui nous répondent. Ah! je vous en conjure, demandez pour moi, cette Foi vive, ce zèle ardent, cette patience invincible, cette douceur inaltérable, cette charité compatissante, en un mot, les vertus sacerdotales qui me sont nécessaires pour être un médiateur efficace entre Dieu et vous.

Ce sont ces grâces mutuelles que le Prêtre demande ensuite par l'oraison qu'on appelle Collecte. Avant de la commencer, il a soin d'avertir les fidèles par ces paroles : Prions, Oremus, pour leur faire entendre que cette prière ne lui est pas personnelle privativement au reste de l'assemblée; que c'est en vain qu'il lève les mains, si chacun ne se fait un devoir d'élever son cœur; que placé, comme Moïse, sur la montagne sainte pour protéger le peuple qui combat dans la plaine, le succès du combat ne dépend pas moins de l'attention de chaque fidèle, à lui soutenir les bras par l'union de leurs prières, que du courage avec lequel ils résisteront au prince des Amalécites , c'est-à-dire , à l'ennemi de leur salut.

Ces oraisons se multiplient, et varient selon les circonstances et les solennités. Elles sont toutes terminées par une conclusion qui prouve la Foi de l'Eglise sur le mystère d'un Dien en trois personnes, et sa confiance dans les mérites de Jésus-Ghrist, puisque c'est toujours par Jésus-Christ qui vit et règne avec le Père dans l'anité du Saint-Esprit, qu'elle les finit toutes. Communément, aux jours de pénitence, elle en dit un plus grand nombre; et pour rendre ces supplications plus vives et plus humbles, elle nous avertit de fléchir le genou: Flectamus genus. Au contraire, elle n'en dit qu'une aux jours de grandes solennités, pour engager les fidèles à ne point se détourner de l'objet qui doit les occuper dans les fêtes importantes.

Rien ne nous figure mieux la charité qui unit les fidèles, que ces prières. Les demandes y sont communes, les vœux sont les mêmes, les désirs uniformes, et c'est pour cela qu'on les nomane Collecte, parce qu'elles sont comme la collection de tous les vœux du Prêtre et des fidèles. Récitons-les donc avec un cœur ammé d'une tendre charité les uns pour les autres, si nous voulons qu'elles soient pour nous une vrais Collecte. Disons-les avec une Foi vive en J. G., par qui nos prières sont offertes, avec une juste douleur des fautes dont ces prières demandent l'abolition, et une ferme résolution de pratiquer les vertus qu'elles nous font entrevoir. C'est ce que nous promettons par

Amen que nous répondons à la fin de la collecte. Car ici, ce mot Amen ne signific autre chose que l'acquiescement à toutes les demandés que le Prêtre a faites dans cette oraison.

Dans d'autres circonstances, Amen signifie le consentement à tous les préceptes que Dieu nous à fait intimer par son Eglise. Quelquefois encore il exprime le désir de voir l'accomplissement des promesses qui

nous sont faires.

ý

Disons donc toujours cette parole avec la Foi, l'attention et la ferveur des Anges et des Elus, qui, environnant le trône de l'Agneau, font retentir les voûtes célestes de leur éternel Amen. Soupirons sans cesse après le moment où nous aurons le bonheur de le chanter avec eux.

Mon Dieu, quand viendra-t-il ce moment heureux! Hélas! éloignés de notre céteste patrie, nous ne pouvons chanter ici-bas qu'un Amen de soupirs et de larmes. Qu'il nous tarde, ô mon Dieu! d'unir nos cantiques à ceux du ciek! Jouir sans crainte, vous posséder sans fin, répéter sans cesse bénédiction; hompeur, gloire et puissance dans les siècles des siècles, à celui qui est assis sur le trône; et à l'Agneau qui est immolé sur l'Autel; voilà l'objet de tous les Amen que nous dirons désormais sur la terre, et le sujet de tous ceux que nous répéterens dans l'éternité. Amen. Amen. Amen.

#### TROISIÈME INSTRUCTION.

## FIN DE LA MESSE DES CATÉCHUMÈNES.

Depuis l'Epitre jusqu'à l'Offertoire.

### L'Instruction.

Attende lectioni; has meditare; in his esto, at profectus trus manifestus sit omnibus. Faites attention à la lecture; méditez les vérités qu'elle renferme, aîn que votre arancement soit sensible à tous ceux qui vous connoissent I. Tim. 4.

CET avertissement que l'Apôtre donnoit à son Disciple, ne dois-je pas vous l'adresser, M. F., au commencement de cette partie de la Messe qui est composée de l'Epître et de l'Evangile? Qu'y a-t-il, en effet, qui exige de notre part une attention plus religieuse, des méditations plus profondes, que la lecture des paroles des Prophètes, des écrits des Apôtres, et du saint Evangile du Fils de Dieu? Et qu'y a-t-il de plus propre à nous préparer à l'oblation de la divine Victime? Ecoutez donc, avec un redoublement d'attention, ce que je viens vous dire sur cette partie de la Messe, que nous appelons Instruction; l'Eptire, le Graduel, le Trait, l'Alleluia, la Prose, l'Evangile et le Credo, dont elle est composée, vant faire le sujet de nos réflexions.

L'ÉGLISE, comme nous l'observions Dimanche dernier, a toujours regardé la lecture de l'Ecriture sainte comme la plus utile
préparation au redoutable Sacrifice; aussi
cette lecture s'est toujours faite au commencement de l'assemblée. On l'appeloit Epître,
comme elle s'appelle encore aujourd'hui, ce
qui signifie la même chose que Lettre, parce
qu'elle étoit presque toujours tirée des Lettres
que les Apôtres écrivoient aux fidèles de leur
temps, et, sous ce point de vue, nous devons
les envisager nous-mêmes comme des lettres
qui nous sont adressées, comme les instructions pastorales de nos premiers Evêques,
comme les avis paternels de ceux que Dieu
a établis pour être les colonnes de la vérité
et la lumière des siècles.

L'Eglise cependant ne négligeoit pas de faire lire aux premiers chrétiens les livres de l'Ancien Testament. Comme les vérités qu'ils renferment conduisent à celles du Nouveau, les premiers Pontifes avoient soin de rappeler les chrétiens à la figure, pour leur faire mieux sentir tout le mérite de la réalité. L'Eglise profitoit, comme elle le fait maintenant, des solennités où elle célèbre les plus grands Mystères, afin de les rendre attentifs aux ombres et aux prophéties qui avoient annoncé ces merveilles. Eh! quelle consolation pour ces pieux chrétiens qui touchoient de si près aux jours où s'étoient accomplis ces mystères, de voir que tout ce

 $_{\text{Digitized by}}Google$ 

qui s'étoit opéré sous leurs yeux, avoit été prédit de la manière la plus claire et la plus précise! Co doit en être une aussi pour nous, M. F., car tout ce qui a été divinement écrit, dit S. Paul, l'a été pour affermir notre Foi, et pour notre instruction.

Admirons l'attention de l'Eglise dans le choix de ses Epitres; elles sont toujours relatives aux temps, aux Mystères et à nos besoins. Qu'un chrétien deviendroit intelligent et éclairé, s'il se faisoit un devoir de suivre cette tendre Mère dans toutes les instructions qu'elle lui présente! Les Dimanches, ce sont les principes les plus solides de la morale, les reproches les plus justes contre les désordres les plus communs, les exhortations les plus tendres et les plus touchantes à la pratique des ventus chrétiennes: chaque Mystère a son instruction qui lui est propre ; et dans les jours con-sacrés à célébrer la mémoire des Saints , l'Epitre nous présente des instructions qui nous rappellent à leurs exemples, qui nous eniment à soutenir les mêmes combats, qui nous invitent à partager leurs triomphes.

Je sais, M. F., que vous ne pouvez, pour la plupart, les comprendre telles que le Prêtre les récite; mais vous les avez traduites en notre langue; lisez-les attentirement; lisez-les à vos enfans et à vos domestiques : par cette pratique, vous les accoutumerez à aimer et à goûter la parolede Dieu, et pleins vous-mêmes des vérités qu'elles renferment, vous en tirerez plus

Ae fruit en suivant le Ministre. Et vous, M. F., qui ne savez pas lire, remerciez le Seigneur, pendant l'Epitre, des instructions qu'il vous donne, et prenez la résolution de l'écouter avec la plus religieuse attention, lorsqu'il vous explique cette divine parole par la bouche de vos pasteurs.

Pour rendre cette lecture plus respectable aux fidèles, l'Eglise a établi un ordre sacré, celui des Sous-Diacres, auxques elle la confie dans les Messes solennelles. Ce Ministre va prendre sur l'autel, comme dans le dépôt sacré, le livre qui contient l'Epitre; il la lit debout, la tôte nue, et les mains jointes: ce qui nous marque les dispositions avec lesquelles nous devons l'entendre. Remarquez qu'elle se lit après la prière appelée Collecte: cela me rappelle une réflexion de S. Ambroise, qu'un chrétien dévroit avoir dans le cœur pendant l'Epitre. "Nous par" lons à Dieu, dit ce Père, toutes les fois
" que nous prions: Dieu nous parle à son
" tour, lorsque nous nous appliquons à quel" que sainte lecture. " Qui, M. F., c'est
après avoir parlé à Dieu par différentes
prières, et 'surtout par celle que le Prêtre
foite au nom de toute l'attentible. faite au nom de toute l'assemblée, les mains élevées vers le ciel, que cet Etre su-prême daigne descendre jusqu'à nous, pour nous parler, pour nous donner des avis conformes à nos besoins, relatifs à la so-lemité du jour Ecoutons - le donc avec le juste intérêt que doit nous donner la con-noissance de nos besoins; avec la vive

douleur qui doit pénétrer un Chrétien qui, dans la peinture des vices et des péchés, voit les plaies de son ame; avec cette volonté parfaite qui veut tout ce que Dieu ordonne. Et lorsque nous voyons le Sous-Diacre reporter sur l'Autel le livre de l'Epître, ou lorsque le Prêtre l'a finie, faisons - nous à nous - mêmes cette importante question: Quel changement et quel fruit a-t-elle produits dans mon cœur? Quelle résolution m'a-t-elle fait former? Quelle maladie de mon ame m'a-t-elle indiqué? Ah l'éest sur cette divine parole que je serai jugé; et si elle ne m'a pas rendu meilleur, elle déposera contre moi.

Dans le temps où la ferveur des fidèles les faisoit persévérer dans le lieu saint tout le jour, et souvent les nuits entières, ces instructions étoient très-longues, comme nous le voyons encore aujourd'hui le Samedi-Saint. C'est pour cela qu'avant de lire l'Evangile, l'Eglise, pour soulager l'attention des fidèles, mit entre deux la prière que nous appelons Graduel. Cette prière est ainsi nommée, parce qu'anciennement elle se chantoit sur les degrés du Lutrin: elle est composée de quelques versets des psaumes, toujours relatifs à la fête ou à la circonstance.

Hélas! M. F., notre ferveur est si considérablement diminuée, que nous n'avons pas moins besoin que les premiers Chrétiens, de cette espèce de soulagement entre

les différentes instructions auxquelles l'Eglise nous applique durant la célébration de la sainte Messe. Heureux encore, si nous savions profiter de cette consolante variété pour renouveler notre piété et notre attention! Mais ce passage successif de la prière à la lecture, de la lecture au chant des psaumes, n'a-t-il pas été souvent pour nous une occasion de dissipation et de tiédeur?

Dans les jours de pénitence, le peuple et le Clergé restoient dans le silence, tandis qu'un seul chantre entonnoit le psaume, et le continuoit seul jusqu'à la fin; ce qui a fait donner à ce chant le nom de Trait, parce qu'il se chantoit tout d'un trait et sans interruption. Ce chant est toujours triste et plaintif, pour exprimer la contrition du cœur, la douleur et les gémissemens d'une ame pénitente; et ce sont là les sentimens que nous devons former dans nos cœurs pendant cette prière.

Aux jours de Fêtes, au contraire, l'Eglise ajoute au Graduel le mot hébreu Alleluia, qui veut dire, Louez Dieu: mot énergique, qui exprime un mouvement, un transport de joie, qu'il est impossible de rendre dans notre langue. C'est pour cela qu'elle le répète souvent dans les grandes solennités, et surtout dans le temps Pascal. Ah! mes Frères, la pureté de notre conscience nous le fait-élle pousser avec sincérité, ce cri d'alégresse, ce cri de désir du bonheur du ciel? Sommesnous assez détachés de la terre, pour soupirer sans cesse après ce momment heureux

où nous chanterons, avec la Cour céleste, cet Alleluia éternel, dont celui de la terre n'est qu'une ombre et une figure? Rendonsnous donc dignes de répéter éternellement ce divin Cantique, en le chantant ici-bas avec les dispositions qu'il exige. Chantons surtout cet Alleluia d'actions, qui rend le chrétien en tout soumis et fidèle à la volonté de Dieu.

Ensin, aux jours de grandes solenmités, on chante une Prose, qui est une hymne où sont détaillées les vérités que renserme le mystère qu'on célèbre, on les vertus qu'ont pratiquées les Saints qu'on honore. C'est avec des sentimens de joie, de consolation et de confiance, que nous devons la chanter.

Admirez, M. F., toutes les pratiques de l'Eglise! voyez combien les plus communes, en apparence, sont belles et instructives! Voyez combien elle est attentive à nous tracer ici-bas, dans l'éclat de ses fêtes et de ses solennités, dans la beauté de ses cantiques et de ses prières, une peinture des délices de l'éternité! Aussi un vrai chrétien n'a que du dégoût pour les chants du siècle et pour les fêtes du monde. Attentif à tout, dans la maison du Seigneur, il pénètre la fin de toutes ses cérémonies: il ne s'y dit pas une parole, les Ministres n'y font pas une démarche, qu'il n'en découvre le motif, qu'il ne s'en applique le fruit.

Mais toutes les cérémonies dont nous avens parlé jusqu'ici, ne font que nous pré-

parer à une cérémonie plus intéressante encore, la lecture de l'Evangile. Renouvelez votre attention.

L'ÉVANGILE de paix, annoncé tous les jours au milieu de la célébration des saints Mystères, soit par le Prêtre, lorsqu'il officie seul, soit par le Diacre, lorsque cette oblation est accompagnée de plus de solennité, nous rappelle qu'un Dien est devenu notre Docteur et notre Maître. Cette lecture, précédée de la prière, des instructions des Apôtres, des versets des psaumes, et des écrits des Prophètes, nous représente cette plénitude des temps, où le Père de famille, après s'être fait annoncer par ses serviteurs et ses ministres, vient lui-même cultiver sa vigne, et répandre la semence sur son champ. Suivons cette cérémonie dans toutes les circonstances qui l'accompagnent, et connoissons-en l'importance.

Quoique toute l'Ecriture-Sainte soit vérie tablement la parole de Dieu, et mérite, par conséquent, notre vénération et notre respect, le saint Evangile, émané de la bouche de J. C. même, exigeoit que l'Eglise n'en sit passer les instructions aux Fidèles, qu'avec les cérémonies les plus augustes. Le Diacre, c'est-à-dire, celui des Ministres qui approche le plus du sacerdoce, est chargé d'en faire la fecture. Il va prendre sur l'autel le livre qui contient ces adorables vérités: ce qui signifie qu'il les reçoit de la bouche de J. C. même

que l'autel représente, afin que les Fidèles n'ignorent pas que ce sont les volontés du Ciel qui vont leur être manifestées. Dans ce moment, où le Diacre monte à l'autel, je me représente Moïse, appelé par la voix de l'Eternel, sur le mont Sinaï, au milieu des foudres et des éclairs, pour recevoir la Loi, et la transmettre au peuple. Il se prosterne au pied de cet autel et en présence du livre de la Loi, parce qu'il sait qu'il n'appartient point à l'homme de devenir l'organe des vérités éternelles, si Dieu ne purifie son cœur et ses lèvres. « O Dieu tout-puissant! » dit il alors, purifiez mon cœur et mes » lèvres, comme vous purifiates les lèvres » du prophète Isaïe, afin que je puisse an-» noncer dignement votre saint Evangile. » Cette prière annonce déjà l'importance de cette fonction sacrée, et la grandeur de cette cérémonie. Mais le spectacle devient plus intéressant encore, lorsque le Ministre place le saint Evangile sur sa poitrine, et que fléchisantle genou devant le Prêtre, il lui demande de bénir la démarche qu'il va faire. " Que " le Seigneur, lui dit le Célébrant, habite » dans votre cœur, et que son esprit repose » sur vos lèvres, afin que vous annonciez » son Evangile avec les dispositions qu'il » exige. » Alors le Diacre, précédé de l'en-cens, qui signifie et la prière qui peut seule rendre la parole de Dieu féconde, et la bonne odeur des vertus que cette parole répand dans tous les cœurs, marche vers le lieu qui doit le mettre à portée d'être entendu du

peuple. La lumière précède ses pas, afin que les Fidèles se rappellent que J. C. qui va leur parler, est celui qui éclaire tout homme venant en ce monde, et le feu de cette lumière est le symbole de la charité, que sa parole doit allumer dans nos cœurs. Un des Ministres porte la croix; c'est J. C. qui va parler, et ce sont des maximes de crucifiement qu'il va faire entendre.

Tout cet appareil doit nous apprendre dans quels sentimens nous devons entendre la lecture de l'Evangile. Sentiment de crainte : c'est Jésus-Christ qui nous parle : sa parole ne doit pas retourner à lui sans effet; elle est ou la règle de nos mœurs, ou la matière de son jugement. Sentiment de vénération : ce sont les préceptes les plus saints qu'il nous intime : sa loi est pure et sans tache, puisqu'elle a Dieu pour principe et pour fin. Sentiment de docilité : outre que Jésus-Christ est notre Seigneur et notre Maître, ses lois sont si sages, si conformes à nos besoins, que c'est le comble de la folie de ne pas s'y soumettre. Sentiment de confiance : le Dieu qui nous parle, nous connoît et nous aime; il sait le limon dont nous avons été formés, et, par conséquent, combien il est nécessaire qu'il use envers nous de miséricorde. Enfin, sentiment de fidélité: parce que, si nous ne nous efforçons pas de mettre en pratique les saintes vérités que ce Dieu Sauveur nous adresse, elles nous con-damneront au terrible jour du Jugement. Le Prêtre, aux Messes particulières, ou le

Diacre, aux Messes solennelles, commence par saluer l'assemblée : Que le Seigneur soit avec vous : Dominus vobiscum. L'assemblée répond : qu'il soit aussi avec votre esprit : Et cum spiritu suo. Nous nous souhaitons ainsi les uns aux autres, que Dieu soit en nous, et qu'il parle à notre cœur, afin que les sons des paroles saintes ne frappent pas inutilement nos oreilles. Le Ministre reprend : Voici la suite du saint Evangile : Sequentia sancti Evangelia. Le peuple répond: Que la gloire vous en soit rendue, Seigneur, Gloria tibi, Domine! A ces mots, le Ministre fait avec le pouce un signe de croix sur le commencement de l'Evangile, pour marquer que c'est là le livre de J. C. crucifié, et pour demander que, par le mérite. de sa croix, cette lesture fasse en nous des impressione salutaires. Ensuite le Prêtre, le Diacre et tout le peuple, font des signes de croix sur leur front, leur bouche et leur poitrine : sur le front pour imprimer dans leur esprit les instructions que Jésus-Christ va nous donner, et pour marquer que nous se rou-gissons pas de l'Evangile; sur les lèvres, pour protester que nous sommes dispasés à confesser de bouche ce que nous croyons dans le cœur, que nous aimerons à parler des vérités de l'Evangile, et à les faire con-noître, sur le cœur, pour imprimer ces saintes vérités dans notre ame, et en faire la règle de notre conduite. Pendant cette sainte lecture, nous nous tenons debout, pour exprimer que nous sommes prêts à marcher,

s'il le faut, pour la défense de l'Evangile. et à résister avec force à ceux qui osent en

attaquer la vérité.

La louange a commencé la lecture de l'Evangile, elle la termine aussi : Louange soit à vous, à Christ : Lans tibi, Christe; louange de ce que vous dissipez notre ignorance par la lumière de votre vérité; de ce. que vous consolez notre tristesse par l'onction le votre parole ; de ce que vous fortifiez notre foiblesse par le secours de vos préceptes!

Le Prêtre baise ensuite le livre de l'Evangile, en disant : "Que nos péchés soient, effacés par les paroles de vie que nous venons de lire. Enfin, pour témoigner qu'il croit tous les dogmes renfermés dans ce livre divin, il récite le symbole de la Foi:

Credo in Deum.

Ce symbole est celui qui fut composé par le Concile général assemblé à Nicée. L'Eglise a cru que cette formule, plus étendue que celle qui nous vient des Apôtres, ne seroit que plus propre à éclairer notre Foi. Elle la place immédiatement après l'Evangile et le Prône, afin que tous ses enfans protestent selennellement qu'ils croient tout ce qui vient d'être la et expliqué, et généralement tout ce qu'elle croit et enseigne. N'oublions donc jamais, mes frères, pendant le Credo, de renouveler notre Foi. Disons de bouche: Je erois ; disons-le encore plus de cœur ; for-mons la résolution de le dire constamment par nos œuvres, et qu'on ne nous voie jamais

démentir notre Foi par lacheté et par respect humain.

Nous nous prosternons, au moment où l'Eglise professe le mystère de l'Incarnation, pour honorer, par l'humiliation, l'humilité profonde du Fils de Dieu qui, pour nous sauver, s'est anéanti jusqu'à se faire homme: Et homo factus est. Ah! que toute créature s'abaisse au souvenir d'un mystère, où un Dieu, du'haut de sa gloire, descend dans le profond abime des humiliations et des souffrances!

Combien d'autres sentimens d'humilité, de confiance et d'amour, doivent accompagner la récitation du Symbole! Je ne suis pas étonné, mes Frères, que l'Eglise, dans ses grandes solennités, mette tant de pompe et de cérémonie dans cette profession publique de sa Foi ; qu'elle unisse à cette profession , l'usage de faire baiser le saint Evangile au Clergé. Elle veut apprendre par là aux Fidèles, que tous, à chaque vérité, à chaque article de la Foi, doivent être dans la disposition de dire, aussi bien que ses Ministres: Corde credo, et ore confiteor, ce que je professe de bouche, je le crois fermement de eœur; mon cœur le croit, parce qu'il a le plus grand intérêt à le croire; parce que de cette croyance résultent, pour moi, les espérances les plus fermes; parce que chaque mystère que je professe, me donne les droits les plus consolans : droit, pendant cette vie de tentations et de peines, à tous les biens spirituels de l'Eglise; droit, après ma mort,

à la vie bienheureuse et éternelle que Jésus-Christ m'a méritée: Et vitam venturi seculi. Je la crois, cette éternité bienheureuse, et je l'attends avec une ferme espérance, je la demande avec ferveur, je m'y dispose avec fidélité, et je ne cesserai de répéter ici-bas cet Amen, qui est l'expression du plus ardent désir, jusqu'à ce que je puisse chanter, dans le séjour des Bienheureux, cet Amen, qui sera l'aveu de mon amour et de ma reconnoissance pour le Dieu qu'on y adore.

C'est ici, M. F., que finissent les préparations par lesquelles l'Eglise nous amène à l'oblation de la divine Victime. Un autre spectacle se présentera à notre Foi, dans les instructions suivantes; mais ne négligeons pas de mettre à profit les réflexions que nous avons faites aujourd'hui; et renouvelons-les chaque fois que nous assisterons à la sainte Messe. Ce sera le moyen d'en retirer tout le fruit qui y est attaché. Dieu nous en

fasse la grâce!

## QUATRIEME INSTRUCTION,

#### SUR L'EAUBÉNITE ET SUR LES ENCENSEMENS.

In his jacebat multitudo magna languentium expectantium aquæ motum. La, on voyoit une multitude de malades qui attendoient l'agitation de l'eau. Jean, 5.

Quel miracle, mes Frères, que celui de cette Piscine dent parle S. Jean, autour de laquelle une foule d'infirmes s'assembloient, attirés par l'espoir d'une prempte guérison! Un Ange descendoit du ciel, et sitôt qu'il avoit remué les enux, le premier qui s'y plongeoit, recouvroit à l'instant une santé

parfaite.

Nous trouvons dans nos temples les mêmes sources de guérison. L'Eglise bénit de l'eau et la sanctifie, afin que les démons n'aient aucun pouvoir sur ce que cette eau touchera, et que le Saint-Esprit y habite par sa grâce. Elle répand de cette eau sur les Fidèles, pour les purifier, non des souillures du corps, mais de celles de l'ame: au lieu qu'une seule personne étoit guérie, en se plongeant dans la Piscine Probatique, chacun aujourd'hui est en état de se laver de ses fautes, dès qu'avec confiance et sincèrement contrit, il fait usage de l'eau bénite par les ministres de Jésus-Christ.

Cette pieuse cérémonie se fait tous les

SUR L'EAU BÉNITE, etc. 407 Dimanches, avant la Messe paroissiale, et doit entrer, par conséquent, dans l'explization de cet auguste Sacrifice : je vais vous en parler aujourd'hui; et, pour ne rien omettre de ce qui regarde cet important Sacrifice, je vous ferai encore l'explication des encensemens qui se font aux Messes hautes. Ne me refusez pas votre attention.

Par la bénédiction de l'eau, l'Eglise se propose de purifier les hommes, et de les préserver de tout ce qui peut les souiller ou leur nuire: elle joint, pour ce sujet, à ses prières, les signes les plus propres à marquer quelle est sa Foi. Le Prêtre prend du sel et de l'eau commune; il exorcise l'un et l'autre et les sanctifie, en faisant des signes de croix

et des prières.

Le propre de l'eau est de laver; le propre du sel est de préserver de la corruption. L'eau et le sel melés, bénits et répandus sur le peuple, sont donc un symbole très - convenable pour marquer le désir que l'Eglise a de purifier les fidèles, et de les préserver de toute corruption. Elle sait que les hommes, par leurs dérèglemens, ont soumis au démon les créatures qui me doivent servir qu'à la gloire de Dieu; ce qui fait dire à S. Paul, que toutes les créatures sont assujetties à la vanité, malgré elles; mais elle sait aussi, que toutes choses sont rétablies et renouvelées par Jésus-Christ; et que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. C'est

pour cela qu'elle exorcise le sel et l'eau, c'est-à-dire, qu'elle leur commande, de la part de Dieu, et par les mérites de J. C., de ne pas nuire aux hommes, et de devenir, au contraire, utiles à leur salut.

Le Prêtre mêle le sel dans l'eau, en disant: « Que ce mélange du sel et de l'eau, » soit fait au nom du Père, et du Fils, et du » Saint-Esprit. » Il mêle le sel et l'eau, afin que l'eau bénite réunisse le signe de l'ablution, et le signe du préservatif de la corruption, et il dit: Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, en faisant des signes de croix, pour marquer que nous n'attendons les effets que ces signes expriment, qu'en implorant la toute-puissance de la très-sainte Trinité, par les mérites de la croix de Jésus-Christ.

La vertu de l'eau bénite est exprimée dans les prières que l'Eglise fait pour la bénir :

"O Dieu tout-puissant! qui triomphez tou
"jours glorieusement , qui réprimez les 
"efforts de toute domination ennemie , et 
"qui abattez la fureur du lion rugissant , 
"nous vous supplions très-humblement de 
"regarder d'un œil favorable ce sel et cette 
"eau , de relever leur vertu , et de les 
"sanctifier par la rosée de votre grâce , afin 
"que , par l'invocation de votre saint Nom, 
"toute corruption de l'esprit impur soit 
"bannie des lieux où on aura fait l'aspersion 
"de cette eau ; qu'elle écarte les piéges de 
"l'ennemi caché; et tout ce qui pourroit 
"nuire à la santé et au repos de ceux qui "habitent;

nabitent; et qu'en implorant votre miséricorde, Seigneur, nous soyons en tous
lieux assistés de la présence du SaintEsprit, par J. G. N. S. Amen. n
Nous voyons, par ces prières, M. F., que

nous avons lieu d'attendre quatre effets de l'eau bénite. Le premier est de chasser le démon des endroits qu'il a pu infecter, et de

faire cesser les maux qu'il a causés.

Le second est de l'éloigner de nous, des lieux que nous habitons, et de ce qui sert à nos usages. Le troisième est de servir à la guérison des maladies, de purifier l'air, de dissiper les tempêtes, et même de donner la fertilité aux terres. Le quatrième, enfin, est de nous attirer, en toute occasion, la présence et le secours du Saint-Esprit, pour le bien de notre ame et de notre corps, et par conséquent, d'effacer les péchés véniels.

Que ces effets de l'eau bénite sont admirables! Mais elle ne les produit qu'à proportion des dispositions de ceux qui s'en servent. En effet, pour obtenir 1.º la délivrance du démon, ne doit-on pas, avant toute chose, rompre tout commerce avec lui; fermer l'oreille à ses suggestions, et les yeux aux pompes du siècle, qu'il ne cesse de présenter? Si l'on entretient des intelligences avec le démon, doit-on espérer que l'eau bénite le mettra en fuite?

2.º Pour obtenir d'être purifié de ses fautes, ne doit-on pas être pénétré d'une sincere componction? Car si la contrition est TOME II.

indispensable dans le sacrement de Pénitence, combien est - elle plus nécessaire dans une cérémonie qui n'a pas la même efficacité! Se flatteroit-on d'obtenir la rémission de ses ossenses, en y perseverant? Non, sans doute, et l'on s'attireroit ce reproche que le Seigneur faisoit autrefois à l'infidèle Jérusalem : Vous n'avez point retranché l'impurete qui me séparoit de vous; vous avez fait un mauvais usage du bain mystérieux. du sel et de l'eau qui vous étoient donnés pour votre salut: vous ne serez point purifié. Voyons maintenant, M. F., l'usage que

l'Eglise fait de l'eau bénite.

Ön en fait l'aspersion avant la Messe, afin que les fidèles, purifiés par cette eau, puissent assister au redoutable Sacrifice avec plus de pureté, d'attention et de piété. Cette aspersion fait partie de l'office paroissial : les fidèles sont donc tenus de s'y trouver, et ils ne doivent point attendre que cette cérémonie

soit finie, pour entrer à l'Eglise.

Le Prêtre prend de l'eau bénite, et il en donne ensuite aux assistans, afin qu'ils participent tous ensemble aux grâces que l'Eglise a demandées dans les prières de la bénédiction de cette eau. Il asperge même l'autel pour demander à Dieu que les démons ne viennent pas y troubler les Mi-nistres; mais que le Saint-Esprit y soit pré-sent pour recevoir et bénir les offrandes des fidèles.

En aspergeant, il récite le psaume Miserere. David, dans ce psaume, demande à Dien qu'il lui fasse la grâce et la miséricorde de le laver et de le purifier de ses péchés; et c'est ce que nous devons nous - mêmes demander à Dieu pendant l'aspersion de l'eau bénite. « Seigneur, vous m'arroserez avec » l'hysope; vous me laverez, et je de- » viendrai plus blanc que la neige. Ayez » pitié de moi, à mon Dieu! et usez » envers moi de toute l'étendue de votre » miséricorde. » Purifiez-moi de tous mes péchés, Seigneur, afin que j'assiste dignement au Saint-Sacrifice.

On jette aussi de l'eau bénite sur les corpsmorts, sur les tombeaux et dans les cimetières. C'est afin d'obtenir de Dieu, qu'ayant s' égard aux prières que l'Eglise a faites en les bénissant, il veuille purifier au plus tôt les ames des fidèles qui sont morts en sa grâce, et leur accorder le soulagement des peines qu'elles souffrent dans le Purgatoire.

Enfin, on met de l'eau bénite à l'entrée des Eglises, afin que les fidèles, en prenant de cette eau, demandent à Dieu la grace d'être purifiés de leurs péchés, pour rendre leurs prières plus pures et plus efficaces.

Faites donc usage de cette eau sanctisiée, mes Frères; ayez-en dans vos maisons; prenez- en en vous levant et en vous couchant, ayant de commencer vos prières, lorsque vous êtes tentés, enfin dans tous les dangers qui peuvent affliger votre corps et votre ame. Mais prenez-la avec foi, avec contrition de vos péchés, et avec une vraie piété; sans ces dispositions, cette eau, toute

sainte qu'elle est, ne vous seroit d'aucune utilité. En vous en servant, dites avec ferveur: Mon Dieu, purifiez-moi par cette eau, de tous mes péchés: je les déteste de tout mon cœur, et j'y renonce pour toujours. Voilà, mes Frères, ce que j'avois à vous dire

Voilà, mes Frères, ce que j'avois à vous dire sur l'eau bénite. Parlons maintenant de l'usage que l'Eglise fait de l'encens dans ses Offices.

Dans le magnifique détail que nous donne saint Jean, dans son Apocalypse, du trône de Dieu et de l'Autel de l'Agneau, il est souvent parlé de l'encens qui fume sans cesse en l'honneur de l'Eternel, et qui n'est autre chose que les prières des Saints. Nous allons voir, mes Frères, que l'encens employé par l'Eglise, tout matériel qu'il est, a la même fin; ou plutôt, qu'il n'est que le symbole et l'image d'un parfum plus précieux aux yeux de Dieu. Puissions-nous observer cette cérémonie avec une foi plus vive; la voir se renouveler avec une dévotion plus tendre, avec une ferveur plus soutenue, et nous pénétrer de plus en plus de respect pour toutes les cérémonies qui accompagnent l'oblation du redoutable Sacrifice!

Les encensemens consistent dans des parfums qu'on brûle devant l'Autel. L'odeur qu'ils répandent, figure celle des bonnes œuvres; et la fumée que produisent ces parfums, représente l'élévation de nos cœurs vers Dieu par la prière. Ce n'est pas seulement au moment de l'oblation que l'Eglise les emploie, les encensemens se réitèrent dans les différens Offices: en voici les raisons.

On encense l'Autel, parce qu'il est la figure de Jésus-Christ. On encense le saint Evangile, parce qu'il renferme la parole de Jésus-Christ. On encense les Reliques des Saints, parce que ce sont les précieux restes des membres de Jésus-Christ. On encense les Prêtres et les Lévites, parce qu'ils sont les Ministres de Jésus-Christ. On encense les Choristes, c'est-à-dire, ceux qui chantent les louanges de Dieu, parce qu'ils sont en quelque sorte les organes dont l'Eglise se sert pour rendre à l'Eternel par Jésus-Christ, l'hommage de la prière. On encense les Princes, parce que toute autorité venant de Dieu, on l'honore dans ceux qui sont ici-bas les images vivantes du Roi des Rois, du Seigneur des Seigneurs. Il ne faut donc pas s'y méprendre; tous ces honneurs sont relatifs, et remontent à celui qui mérite seul l'honneur, l'empire et la gloire. Malheur à qui oseroit se les attribuer, comme en étant la fin dernière!

Cette cérémonie s'observe dans les différens Offices de l'Eglise; mais comme le sacrifice de la Messe est de tous ses Offices le plus saint et le plus respectable, l'Eglise a cru devoir y multiplier les encensemens, et en augmenter le nombre à proportion du degré des solennités. Ainsi, aux Fêtes solennelles, le Prêtre fait en arrivant à l'Autel, des encensemens qu'il répète après l'oblation.

Digitized by Google

L'explication de ceux-ci servira à vous faire

entrer dans l'esprit de ceux-là.

L'Eglise a soin de bénir l'encens toutes les fois qu'elle en fait usage, pour nous faire entendre que rien de profane ne doit être admis au culte du Seigneur; et que nousmêmes nous sommes indignes d'y participer, si nous n'avons pas soin d'attirer sur nous. par la prière, les bénédictions qui peuvent nous rendre dignes de l'honorer. " Soyez » béni, dit le Prêtre, par celui au nom » duquel vous allez brûler. » C'est la prière ordinaire qui exprime et qui opère cette bénédiction. Mais, après l'oblation, le Ministre fait une prière plus étendue pour bénir l'en-cens. Il invoque l'Archange saint Michel, le chef de la milice céleste, cet Ange qui, selon le témoignage de l'Ecriture, se tient à la droite de l'Autel des parfums, afin que l'union de cet hommage que nous rendons sur la terre, avec celui qui se rend dans le ciel, ne fasse qu'un même culte, comme il n'y a qu'un seul Sacrifice.

on table! qu'elle est sainte! qu'elle est redoutable! Ils deviennent dans cette circonstance les Anges visibles de la terre; comme eux, ils sont placés auprès de l'Autel des parfums; comme eux, ils tiennent l'encensoir en main. Cet encensoir doit être de l'or le plus pur, c'est-à-dire, que leur cœur doit être exempt de toute souillure du peché. Le feu qui brûle entre leurs mains, doit être

le feu d'une vive charité; les parfums qu'ils emploient, doivent être composés de leurs prières, et des vœux de tous les Fidèles, mais de vœux soutenus, animés par l'exercice constant des bonnes œuvres. Qu'ils ont besoin que les Fidèles, témoins de cette cérémonie, invoquent pour eux la bonté, la patience, la miséricorde de Dieu, tandis qu'ils attirent sur le peuple, par cet hommage, l'esprit de Foi et d'amour, et la grâce de la réconciliation!

Nous sentirons mieux ce que cette cérémonie extérieure nous impose, en suivant le Prêtre aux Messes solennelles, dans les différens mouvemens qu'il observe lorsqu'il

fait les encensemens.

Il encense d'abord, au milieu de l'Autel, le pain et le vin destinés à la consécration; et dans le peu de mots qui accompagnent cette action, il est aisé d'en pénétrer tout le sens: "Que cet encens, Seigneur, que vous avez béni, monte jusqu'à vous par le regard favorable que vous daignerez jeter sur les dons que nous allons offrir, et que votre miséricorde descende sur nous comme une espèce d'échange que vous voulez bien faire de vos grâces avec les hommages que nous vous rendons. Alors le Prêtre descend au bas de l'Autel; il se prosterne, et empruntant quelques paroles du psaume 140, il dit à Dieu: Que ma prière, Seigneur, s'élève jusqu'à vous, comme la fumée de l'encens que ja brûle en votre honneur!

Dans cette cérémonie, n'accomplit-il pas à la lettre ce précepte que nous donne le Saint-Esprit, de préparer notre ame avant la prière? Que pouvons-nous demander de plus nécessaire à ce saint exercice, sinon que notre prière devienne semblable à l'encens dont la fumée monte toujours vers celui qui en est l'objet, et dont l'odeur s'insinue si efficacement? Et pourquoi, mes Frères, lorsque vous sentez de la pesanteur et du dégoût dans l'oraison, ne vous servezvous pas de ces mêmes paroles, pour attirer sur vous l'esprit de recueillement et de prière? Dirigatur oratio mea : 6 mon Dieu! que ma prière s'élève vers vous! que mon esprit ne s'appesantisse point sur les objets qui l'environnent! C'est de vous que vient la grâce de bien prier, et nous ne vous honorons dignement, que lorsque vous réglez et sanctifiez vous - même nos hommages. Attirez mon cœur vers vous, comme la fumée d'un encens d'agréable odeur.

Lorsque le Prêtre a récité ces premières paroles, il monte à l'Autel pour en encenser les différentes parties. C'est à la Croix qui en occupe le milieu, qu'il rend le premier hommage; mais l'Eglise ayant placé dessous et même autour de l'Autel des reliques des Saints, le Prêtre, en continuant les encensemens, en fait dans les différentes places qui sont destinées à recevoir ces restes précieux des amis de Dieu. Que l'élévation de mes mains, continue-t-il, devienne semblable au sacrifice du sair. Presque toujours,

pendant le sacrifice de la Messe, les mains du Prêtre sont élevées; et cette posture est pour le peuple une invitation d'élever son cœur vers Dieu. Le Prêtre demande donc que ce signe extérieur et sensible produise en lui et dans tous ceux qui l'environnent, un effet intérieur; que leur sacrifice, joint à celui de J. C., devienne agréable comme celui que ce divin Sauveur a offert sur la Croix, et dont le sacrifice de la Messe est la continuation et la représentation.

Mettez, Seigneur, ajoute le Ministre, une garde à ma bouche et une barrière de circonspection à mes lèvres. Ces paroles prouvent bien que cette cérémonie n'intéresse pas moins le peuple qui assiste, que le Prêtre qui célèbre. Si celui-ci doit porter la science et la vérité sur ses lèvres, ceux-là doivent en bannir tout ce qui tient à l'iniquité; c'est donc au nom du peuple aussi bien qu'en son nom, que le Prêtre dit: Ne permettez pas, Seigneur, que mon eœur s'attache à cet esprit de malice, qui ne cherche qu'à tromper dans ses paroles, et à me tromper moi-même, en me faisant chercher des excuses dans mes péchés.

Cet esprit de dissimulation, ce sentiment d'orgueil qui nous cache à nous-mêmes nos péchés, seroit la disposition la plus opposés au sacrifice que nous allons offrir; c'est pour cela, mes Frères, que le Prêtre demande à Dieu de nous en préserver, et que remettant l'encensoir entre les mains du Diacre, il termine par ces paroles: "Que le Sei" gneur allume en nous le feu de son amour, " et qu'il nous enflamme d'une charité éter-" nelle! " Il n'y a en effet que le feu de la charité qui puisse changer cet esprit de dissimulation et d'hypocrisie, amollir cet esprit d'endurcissement et d'impénitence que le Prêtre veut éloigner de lui et des assistans pour célébrer ce divin sacrifice.

Concluons de ces réflexions, que désormais nous ne devons point envisager les encensemens qui se font dans l'Eglise, comme un stérile cérémonial; mais qu'ils nous rappellent la nécessité de la prière et des dispositions qui peuvent nous la rendre utile, et que nous devons élever nos cœurs vers le siel, comme

l'encens qui s'élève.

Ah! mes Frères, si nous portions partout cet esprit de réflexion, combien d'autres. usages que nous n'avons jamais pénétrés, qui nous présenteroient un sens propre à mourir notre piété, à affermir notre Foi, à fortifier notre espérance, et à enflammer notre charité! J'aurai atteint le but que jeme suis proposé dans cette instruction, si j'ai pu vous inspirer une louable curiosité de vous instruire de toutes les pratiques et de tous les usages que l'Eglise nous fait observer. Vous trouverez dans cette sainte curiosité des principes de conduite pour le temps, et un accroissement de désirs et d'ardeur pour les biens de l'éternité.

Ainsi soit-il.

# CINQUIEME INSTRUCTION.

MESSE DES FIDELES.

Depuis l'Offertoire jusqu'à la Préface.

# L'Offrande.

In omni loco sacrificatur et offertur nomini meo oblatio munda. On sacrifie et on offre en tout lieu à mon nom une oblation pure. Malach. 1.

L'HOMME, comme créature, doit à Dieu l'hommage de tout son être, et comme pécheur, il lui doit une victime d'expiation. De là, dans l'ancienne Loi, cette multitude d'hosties qu'on offroit journellement dans le temple; mais ces hosties ne pouvoient nous acquitter de nos devoirs envers Dieu; elles ne lui plaisoient qu'en vertu d'une hostie divine, pure, sainte et sans tache, qui devoit s'offrir à sa gloire, dans tous les lieux, et se perpétuer jusqu'à la consommation des siècles.

Cette divine hostie, c'est Jésus-Christ: Dieu comme son Père, homme comme nous, il s'offre tous les jours sur nos Autels comme autrefois sur le Calvaire, et par cette oblation il rend à Dieu tous les hommages qui lui sont dus; il s'acquitte pour l'homme de tout ce que l'homme doit à son Créateur. Il s'im-

mole, et le souverain domaine de Dieu sur sa créature est parfaitement reconnu; et l'outrage que lui fait le péché, est pleinement réparé. Médiateur entre Dieu et les hommes, il leur obtient par ce sacrifice, toutes les grâces dont ils ont besoin; victime d'actions de grâces, il s'acquitte pour eux de toute la reconnoissance qu'ils doivent à l'infinie bonté, pour tous les biens dont elle ne cesse de les combler. Quelle offrande, mes Frères! qu'elle est sainte et salutaire! Mais pour que le prix de cette divine oblation nous soit appliqué, nous devons adorer avec Jésus-Christ, remercier avec Jésus-Christ, demander avec Jésus-Christ, gémir avec ce Dieu Sauveur sur nos péchés.

Nous voici arrivés à cette partie de la Messe, où commence cette sainte oblation. C'est donc ici proprement le commencement du Sacrifice: toutes les prières et les lectures qui ont précédé ne sont que des préparations: ici, l'Eglise agit réellement; il faut donc un renouvellement d'attention proportionné à l'importance du sujet. Voyons quelle est la victime, quelles sont les cérémonies de l'oblation, et les dispositions que nous devons

y apporter.

CE ne sont plus, comme dans l'ancienne Loi; des animaux qui deviennent la matière sensible du sacrifice. Jésus-Christ, en l'instinuant, devoit représenter non-seulement la nature et la fin de cette oblation, mais sa nécessité et son unité. Il a choisi le pain et le vin, pour figurer son corps et son sang aux yeux de la Foi; figure vraiment sensible, puisque le pain et le vin, par leur nature, par leurs effets, par l'usage universel qu'en font les houmes, nous rappellent ce pain vraiment descendu du ciel, sans lequel l'ame languit, avec lequel on éprouve une santé parfaite; ce vin qui fortifie le cœur de l'homme, étanche la soif de son ame, fait germer toutes les vertus: figure vraiment sacramentelle, qui ne représente pas seulement, mais qui renferme ce qu'elle représente, et qui opère, par les paroles de J. C., ce qu'elle signifie.

Aux Messes solennelles, c'est le Diacre qui présente le pain et le vin, et met l'un et l'autre entre les mains du Prêtre. Le Diacre représente le peuple; il est son député auprès du Prêtre, comme le Prêtre l'est auprès de Dieu. Le Prêtre n'offre donc pas seul; vous offrez donc tous avec lui, mes Frères: quelle part ne devez-vous pas prendre à tout ce qu'il fait pour vous! Transportez-vous donc, lorsque le Prêtre prend l'Hostie pour l'élever et l'offrir, au moment où J. G. prit du pain et rendit grâces à son Père, prit du vin et le bénit, et suivez son Ministre dans les prières et les cérémonies qui accompagnent

cette oblation.

Le Prêtre élève l'Hostie sur la patène, vase destiné à la recevoir; en même temps il jette un regard vers le ciel, parce que c'est là que Dieu a fixé le trône de sa gloire; c'est la que la victime universelle offre un perpétuel sacrifice; c'est de la que doit descendre et la bénédiction qui va consacrer l'hostie, et le feu sacré qui va consumer la victime. Mais, après avoir levé les yeux, il les baisse vers l'Hostie, parce qu'il ne convient pas à l'homme de porter vers son Dieu des regards indiscrets. Si Dieu lui permet d'élever de temps en temps son cœur par la prière, il lui ordonne de rentrer souvent en lui-même pour y étudier ses misères et pleurer ses péchés. Toutes ces dispositions sont clairement exprimées par la prière qui accompagne l'oblation.

" Recevez, Père saint, Dieu tout-puis-" sant et éternel, recevez la plus pure de » toutes les victimes. C'est elle qui va s'offrir » elle-même, et ce sont les mains du plus » indigne de vos serviteurs qu'elle a choisies " pour s'offrir ; car c'est autant pour la " multitude de mes offenses, de mes péchés " et de mes négligences, qu'elle veut s'offrir, » que pour les péchés du peuple. Père, " aussi miséricordieux que vous êtes saint, " répandez sur tous ceux qui assistent à ce » Sacrifice des bénédictions de tous les gen-" res. Qu'il procure à tous les Fidèles qui sont " vivans, les grâces qui peuvent assurer leur " salut éternel ; qu'il accélère pour tous " ceux qui sont morts, leur délivrance qu'ils ne peuvent obtenir que par la vertu de ce " sang : que ce sang soit pour nous tous le » gage du salut et de la vie éternelle. Ainsi » soit-il. »

Ah! M. F., puisque Dieu, par sa miséricorde, nous à mis entre les mains la seule victime agréable à ses yeux, la seule capable de l'apaiser et de nous le rendre propice, offrons-lui cette victime d'abord pour couvrir notre indignité, ensuite pour obtenir le pardon de nos péchés; c'est l'unique moyen que nous ayons de nous réconcilier avec lui. Cette victime est chargée de nos fautes, pour les expier : avec quelle humiliation, avec quelle ferveur ne devons - nous donc pas l'offrit! Ces péchés pour lesquels nous demandons miséricorde sont sans nombre : Pro innumerabilibus peccatis: quel sujet n'avons-nous donc pas de nous humilier profondément avec l'Eglise, d'être couverts de confusion devant Dieu, et de lui faire toute la satisfaction possible!

Cependant, combien en voit-on qui, couverts de péchés, et souvent des plus énormess péchés, ne pensent point à s'en repentir dans le moment où un Dieu se fait victime pour les expier! Mais, ne vous y trompez pas, M. F., Jésus-Christ élevé une fois sur l'autel de la croix au Galvaire, s'élève, il est vrai, tous les jours sur nos Autels par les mains du Prêtre; il s'y montre à son Père, couvert de nos iniquités; mais il veut que chacun de nous, chargé des siennes, s'élève avec lui; il veut que la contrition qu'il éprouve pour tous, se répande sur chacun de ceux qu'il représente; et malheur à celui qui laisseroit à la victime toute seule le soin de gémir et de prier! Il n'auroit point

de part au Sacrifice. Que dis-je? coupable de sacrilége par le mépris qu'il en feroit, il ajouteroit à la multitude de ses offenses, celle à laquelle Jésus-Christ est le plus sensible, je veux dire, l'inutilité de son oblation.

Vous l'avez dit, Seigneur, que lorsque vous seriez élevé en haut, vous nous attireriez à vous. Si le poids de nos iniquités nous retient, ah! brisez ces liens funestes, et faites que la contrition et la douleur nous rapprochent de vous, lorsque le Prêtre élève l'Hostie en notre nom! Que le Père saint à qui vous l'offrez, ne voie en nous que des victimes saintes par le regret de ne l'avoir pas été, et par le désir de le devenir! Examinons, M. F., cette oblation dans ses autres circonstances.

Le Prêtre met du vin dans le calice et y ajoute un peu d'eau. Ce mélange est trèsmystérieux, mes Frères; il représente l'union étroite de notre ame à notre corps; il rappelle à notre esprit une union plus inessable, celle du Verbe à notre nature; et ensin l'union de Jésus-Christ avec son Eglise: car comme l'eau unie au vin ne fait qu'une même liqueur, ainsi le peuple sidèle représenté par l'eau et uni à Jésus-Christ représenté par le vin, ne sait dans le sacrisce de la Messe qu'une même victime; l'oblation s'y fait à Dieu de J. C. tout entier, et de son corps naturel, et de son corps mystique qui est l'Eglise dont les sacrisces membres.

C'est cette vérité qui est le principe des prières et des cérémonies que fait le Prêtre dans ce mélange. Il ne bénit pas le vin, parce que le vin représente J. C. qui est la source de toutes les bénédictions; il bénit l'eau, parce que l'eau représente le peuple qui doit être béni pour être incorporé en Jésus-Christ, et qui ne peut l'être qu'en s'unissant avec J. C. Toutes ces vérités sont bien exprimées dans la prière que fait le Prêtre en mêlant l'eau avec le vin:

" O Dieu, qui avez créé d'une manière si admirable notre nature, en unissant » deux substances si différentes, un corps matériel et destructible avec une ame simple, immortelle, formée à votre image! vous surtout qui l'avez réformée d'une manière beaucoup plus admirable par l'union incompréhensible de votre nature à la nôtre, c'est-à-dire, de la sainteté et de la justice à la foiblesse et à l'appa-» rence du péché, ne nous avez-vous pas " donné le droit, par ce double prodige, de " vous en demander un plus consolant encore? » C'est de nous rendre, par la vertu de ce » mélange mystérieux, participans de la di-" vinité de J. C. votre Fils Notre-Seigneur, " lui que sa miséricorde a porté jusqu'à se » revêtir de notre nature! »

Chrétiens, quel prodige d'amour! Quel cœur n'y seroit pas sensible? Quoi! le Fils de Dieu veut bien s'unir à nous de la manière la plus intime, et nous élever jusqu'à lui! Comme cette eau ne semble plus faire qu'une

## L'OFFRANDE.

et même substance avec le vin, qu'il plus possible de l'en séparer, et que, in affoiblir le goût et la vertu, elle en ınte toute la force; de même un chréni à J. C. dans son sacrifice, ne fait ju'un avec J. C.; n'est plus, quand il ièle, distingué de J. C.! Quelle mer-! quel prodige d'amour de la part de u Sauveur! Oh! que ce seroit un ravispectacle, si les yeux de nos corps pout pénétrer ce qui se passe à l'Autel pencette action! Unissons-nous donc dans ment-là à J. C.; offrons-lui, en quelque toute notre humanité, c'est-à-dire, des purs, des esprits dociles, des cœurs is, une intelligence droite, une volonté e; et recevons de lui toute sa divinité, us excitant à la pratique de toutes les

Prêtre n'avoit parlé qu'en son nom en t le pain, mais le peuple ayant été et représenté dans le calice par le méde l'eau, il offre le calice au nom de « Nous vous offrons, Seigneur, dit-le calice du salut, et nous supplions re clémence de le faire monter comme parfum d'agréable odeur, en présence votre divine Majesté, pour notre salut celui de tout le monde. » Après cela, il ville encore à la vue de son indignité; en même temps, animé de confiance, il es mains et les yeux vers le ciel, pour ire descendre la grâce et la vertu du

dont il est le principe, le modèle et

Galv Cest prière prière prière prière

Apriès sement d'nelles, le la côté de la raison na vient de raison le raison de raison

Mais il est ablution. Ce Irêtre lave of péchés, ces rend inévita justice; elle Sanctuaire; il et rendent mystères qui

Anges et aux ce moment, de l'Autel; e vous ayez fait renouvelez ce

Digitized by Gogle

Saint-Esprit: "Venez, Sanctificateur toutpuissant, dit-il, et bénissez ce Sacrifice
préparé pour la gloire de vôtre saint
Nom. "Le sacrifice de Jésus-Christ sur le
Galvaire, donne au Prêtre ce pouvoir, et
c'est pour cela qu'il fait, en finissant cette
prière, un signe de croix sur le pain et
sar le vin. Suivons-le dans la suite de cette
action.

Ł

Après les oblations faites, après l'encensement de ces oblations aux Messes solennelles, le Prêtre lave l'extrémité de ses doigts à côté de l'Autel. On en comprend aisément la raison naturelle et de bienséance : le Prêtrevient de recevoir les offrandes et de faire. l'encensement ; il doit toucher le corps de Jésus-Christ : le respect ne peut lui inspirérune propreté trop grande.

Mais il est une raison mystérieuse de cette ablution. Gette extrémité des doigts que le Prêtre lave et purifie, signifie ces restes de péchés, ces fautes légères que notre foiblesse rend inévitables. Ces fautes n'ôtent pas la justice; elles n'interdisent pas l'entrée du Sanctuaire; mais elles affoiblissent la charité, et rendent beaucoup plus redoutables des mystères qui ne devroient être confiés qu'aux Anges et aux Saints. Retirez-vous donc dans ce moment, M. F., avec le Prêtre, au coin de l'Autel; et quoique, avant d'y monter, vous ayez fait avec lui l'aveu de vos péchés, renouvelez cet aveu en lavant avec lui l'ex-

trémité de vos doigts, c'est-à-dire, en détestant, de toute la sincérité de votre cœur, tout ce qui a pu déplaire au Seigneur. Car voilà ce que l'Eglise exige de nous dans cette cérémonie : et admirez avec moi son attention à nous préparer au saint Sacrifice. Elle craint que, malgré toutes ses précautions, il ne reste dans son ministre quelque foiblesse ignorée ou inconnue; elle veut le purifier des moindres taches, des plus légères souillures : " Seigneur, lui fait-elle " dire avec le Prophète, je laverai mes mains " avec les innocens, et j'environnerai votre " Autel, pour écouter toutes vos louanges et raconter toutes vos merveilles. O Dieu! » ne me faites point périr avec les impies; n ayez pitié de moi, et faites que je marché " dans l'innocence; alors je vous bénirai dans vos assemblées. "L'Eglise peut-elle porter plus loin les précautions, et pour entrer dans ses vues, pourrions-nous porter trop loin nous-mêmes notre attention et nos respects pour ces redoutables mystères!

Le Prêtre vient ensuite au milieu de l'Autel, et levant les yeux et les mains au ciel, il offre à la très sainte Trinité, toute la matière du Sacrifice qu'il avoit offerte séparément. Ce qui doit être remarqué dans la prière qui accompagne cette cérémonie, c'est que l'Eglise fait cette offrande en mémoire de la Passion, de la Résurrection et de l'Ascension de Jésus-Christ. Pourquoi? Pour rappeler en quelque sorte à l'Etre suprême, la condition de l'alliance qu'il a daigné faire avec nous.

en nous permettant de lui offrir une victime dont le sang a coulé dans sa Passion, qui a triomphé des ennemis du salut par sa Résurrection, et qui nous a acquis par son Ascension, un droit et une place dans son Royaume. L'Eglise y fait aussi mémoire de la sainte Vierge et des Saints, et offre le Sacrifice pour leur gloire; parce que les Saints n'ont été glorifiés que par la vertu du Sacrifice de Jésus-Christ, dont celui de la Messe n'est

que la continuation.

C'est ici que sinit l'Offrande. L'Eglise termine cette partie de la Messe par une circonstance qui doit réveiller notre attention. Le Prêtre, jusqu'à ce moment, confondu avec le peuple, a, en quelque sorte, conversé avec lui par les différens souhaits qu'il a formés pour lui, par les diverses instructions qu'il lui a données, par les prières même qu'il a faites en son nom. Mais ici, pour la dernière fois jusqu'à la fin du Sacrifice, le Ministre, après avoir baisé l'Autel, se tourne vers le peuple; il va le quitter pour s'enfoncer dans le secret du Sanctuaire; il va monter comme Moïse sur la montagne, pour s'y entretenir avec Dieu seul; mais sachant qu'il y porte les foiblesses inséparables de l'humanité, et qu'il a besoin, dans cette occasion redoutable, d'être aidé du secours des prières du peuple, il lui dit : « Priez, M. F., afin que mon Sa" crifice et le vôtre soit favorablement reçu " du Père tout - puissant : Orate, fratres. " Priez, M. F., c'est-à-dire, ne nous séparons pas dans un moment où il s'agit de notre cause

commune.; l'intervalle que met entre vous et moi le Saint des Saints où j'ai l'honneur d'ètre admis, ne me fera pas perdre de vue vos intérêts, n'oubliez donc pas les droits que j'ai à votre charité: Orate, fratres.

A cette invitation si juste, si utile, le peuple répond: « Oui, nous prions Dieu » de toute la ferveur de notre cœur, qu'il » reçoive de vos mains ce Sagrifice pour » notre utilité et pour celle de toute

" l'Eglise. »

M. C. P., j'attends en particulier ce secours de votre part. Lorsque vous me voyez à l'Autel, ah! priez-le pour moi, ce Dieu de miséricorde, priez-le qu'il achève de sanctifier ces mains consacrées par l'onction du Sacerdoce, et si empressées à répandre sur vous sa bénédiction. Demandez-lui qu'elles puissent s'élever efficacement et pour vous et pour moi; qu'elles aient, comme autrefois celles du Législateur d'Israel, la vertu d'apaiser la colère du Seigneur, d'écarter les ennemis de son nom, et d'assurer la victoire à son peuple.

Grand Dieu, daignez bénir ce Sacrifice toutes les fois que nous avons le bonheur de l'offrir. Que le fruit de la divine Victime s'étende à tous nos besoins; qu'elle répande sa lumière dans nos esprits, qu'elle purifie nos ames, qu'elle embrase nos cœurs, qu'elle rectifie nos voies, qu'elle anime nos espérances, qu'elle protége même notre vie, nos biens et nos familles! C'est à vous, ô Dieu notre Père commun! qu'elle est offerte; c'est

J. C. votre Fils et notre frère qui s'offre lui-même; c'est pour notre salut qu'il s'immole; c'est pour la sanctification de tous les hommes que s'est consommé le grand mystère qui va se renouveler sous nos yeux: qu'il nous introduise dans l'éternité bienheureuse! Ainsi soit il.

## SIXIÈME INSTRUCTION.

Depuis la Préface jusqu'à la fin de la Consécration.

## Le Canon. La Consécration.

Antiqua ne intucamini: ecce ego facio nova; et nune orientur; utique cognoscelis ea. Ne considérez plus les merveilles que j'ai faites antrefois pour vous. Je vais faire des miracles tout nouveaux; ils vont paroître, et vous les verrez. Isaie. 43.

Quels plus grands miracles Dieu pouvoit il nous promettre, M. F., que ceux qu'il avoit faits en faveur de son peuple? Le passage de la mer Rouge à pieds secs; la manne descendue du ciel pendant quarante ans pour nourrir les Israélites dans le désert; le soleil arrêté au milieu de sa course à la voix de Josué, le feu du ciel qui vint consumer les victimes sur l'Autel, et cette gloire éblouissante qui remplit le Tabernacle au moment du sacrifice : tous ces prodiges ne sont-ils pas du premier ordre, et n'annoncent-ils

pas la toute - puissance du Seigneur? Ah! M. F., détournez votre admiration de ces merveilles: le Dieu des Chrétiens fait en leur faveur, et tous les jours, sur nos Autels, un prodige infiniment au-dessus de ces anciens prodiges, et qui épuise en quelque sorte sa puissance et son amour. Ouvrez les yeux de la Foi; il va s'opérer, ce prodige, vous allez en être témoins: Nunc orientur; utique cognoscetis ea.

Vous voyez que je veux parler de la Consécration, c'est-à-dire, du changement du pain au Corps de Jésus-Christ, et du vin en son Sang. L'Eglise nous prépare à cette partie de la Messe, la plus sainte et la plus auguste, par la *Préface*, le Sanctus et le Canon. Il est inutile que je sollicite aujour-d'hui votre attention. Jamais sujet n'en

exigea de plus sérieuse.

Nous avons vu, dans la dernière Instruction, le Prêtre quitter le peuple, lui faire en quelque sorte de solennels adieux en se recommandant à ses prières, et nous avons dit qu'il entroit dans le Saint des Saints, pour n'en plus sortir, que le mystère de notre rédemption ne fût consommé. C'est cependant de ce lieu de séparation et de retraite qu'il adresse au peuple les plus touchantes exhortations. Après avoir dit la prière qu'on appelle Secrète, et qui termine l'Offrande, le Prêtre, pour avertir que cette prière est finie, élève la voix à ces dernières paroles,

paroles, dans tous les siècles: Per omnia secula seculorum. L'Amen que répond le peuple, est un aveu des prières qui ont été faites pour lui dans la Secrète, et un acquiescement anticipé à toutes celles qui vont être offertes à Dieu pendant le Canon. Aussi le Prêtre emploie-t-il la bénédiction qu'il a déjà plusieurs fois donnée aux assistans, non plus en se retournant vers eux, puisqu'il n'est plus au milieu d'eux, mais d'une voix assez intelligible pour être entendu du plus grand nombre: Dominus vobiscum. Elevez vos cœurs, ajoute-t-il (en élevant graduellement ses mains), car le mystère qui va s'opérer est au-dessus des sens, et exige le recueillement le plus profond : Sursum corda. Nous les avons élevés au Seigneur, répond toute l'assemblée: Habemus ad Dominum. S'il en est ainsi, reprend le Ministre, si, comme vous le dites, vos cœurs sont vraiment à Dieu, unissons-nous pour lui rendre des actions de grâces : Gratias agamus Domino Deo nostro. Touchés des miséricordes le Dieu, nous devons répondre : Il est juste, l est raisonnable de les rendre au Seigneur notre Dieu: Dignum et justum est.:

Soutenu par le consentement unanime lu peuple, le Prêtre répète les mêmes paoles, pour montrer que cette multitude ssemblée n'a qu'un cœur et qu'une ame, uand il s'agit de rendre à Dieu l'hommage e la reconnoissance. Il ajoute aux motifs de stice des motifs d'intérêt: £quum et salutre. Il déclare que cet hommage est celui

TOME II. T

de tous les temps et de tous les heux: Sempse et ubiqué. « Père saint, Dieu tout» puissant et éternel, s'écrie-t-il, mous vous
» rendons grâces par Jésus-Christ Notre-Sei» gneur. C'est par ce divin Sauveur que les
» Anges louent votre Majesté, que les Do» minations l'adorent, que les Puissances
» l'honorent par un saint tremblement, que
» les vertus des cieux s'unissent aux Ché» rubins et aux Séraphins, pour publier
» votre gloire. Grand Dieu, nous vous sup» plions d'accorder que nos voix soient jointes
» aux leurs, et que nous disions humblement
» avec eux. »

Ici, aux Messes solennelles, le peuple interrompt le Prêtre pour exprimer la vivacité de son amour et de sa reconnoissance, et il s'écrie:

" Saint, Saint, Saint est le Seigneut, le " Dieu des armées : votre gleire rempfit le " ciel et la terre. Bétil soit celui qui vient " au nom du Seigneur : Hosanna au plus " haut des cieux : Sanctus, Sanctus, etc. "

Ce camique est celui des Anges et des Bienheureux; et, M. F., nous sommes admis à la participation de ce bonheur! Avec quels transports de joie ne devons-nous pas le chanter! Ce cri d'alégresse, qui s'entend dans le séjour de l'éternité, retentit jusqu'au lieu de noure captivité! Ici, comme au pied du trône de l'Eternel, on entend: Saint, Saint, Saint est le Dieu des Armées! Nos foibles voix se comfondent avec celles des amis de Dieu, et sont écoutées avec la même complai-

sance. Que la confiance pénètre donc noscœuss; mais en même temps, soyons saisis du plus profond respect. Tandis que les Séraphins chantent ce cantique, les Chérubins se couvrent le visage de leurs ailes : aussi le Prêtre, en le répétant, joint ses mains et s'inclime profondément. En même temps om sonne une petite cloche, pour avertir les fidèles que la sainte prière du Canon vacommencer; qu'ils doivent, par conséquent, redoubler leur attention et leur ferveur.

Le mot Canon est un mot grec qui signifie Règle. Ainsi le Canon de la Messe, qui commence après la Préface et finit au Pater, est la règle fixe, l'ordre invariable des paroles avec lesquelles se fait toujours la Consécration, et tout ce qui la précède et la suit.

Læ Prêtre, pendant ces prières mystérieuses, a presque toujours les mains élevées. Gette posture signifie l'élévation de son cœns et du mêtre. Nous devons donc alors faire les plus grands efforts pour que l'esprit de dissipation ne détourne point notre application et notre ferveur : toute distraction volontaire dans ce moment précieux du Sacrifice, seroit un véritable sacrilége.

Les prières du Canon se disent à voix basse : c'est pour honorer les prières secrètes de Jésus-Christ sur la montagne des Oliviers; et son silence au temps de sa Passion. Ce silence est ordonné pour imprimer le respect, et pour que le peuple demeure attentif et T 2

appliqué à Dieu, pendant que le Prêtre prie seul au nom de toute l'assemblée. Remarquez, M. F., que tout ce qu'il y a de plus grand et de plus auguste dans le saint Sacrifice, se passe en secret et en silence. L'opération de Saint-Esprit qui change le pain et le vin au Corps et au Sang de Jésus-Christ, ne tombe point sous les sens; le Verbe y est, mais en silence; l'humanité sainte s'y trouve, mais toujours sous les voiles du pain et du vin; ce Dieu Sauveur prend réellement un corps sur l'Autel; il s'offre, il prie, il s'immole, mais on ne voit rien de tout cela. Ne convient-il pas que, pendant ces saints Mystères, l'Eglise exprime par un profond et religieux silence, ce que Dieu y opère si secrètement? Venons maintenant à l'explication de ces saintes prières et des cérémonies qui les accompagnent.

Le Prêtre élève d'abord les mains : cette situation exprime le mieux l'ardeur des désirs. Il porte ses regards vers le ciel, parce qu'il est convaincu que le secours ne peut lui venir que d'en haut. Il joint les mains après les avoir élevées; cette attitude est celle d'un criminel qui demande sa grâce. Il s'incline profondément; cette posture est le signe extérieur de l'humilité et de la confusion qui doivent pénétrer son cœur. En même temps, il dit : « Nous vous supplions » donc, ô Père dont la clémence est infinie, » et nous vous demandons par Jésus-Christ » votre Fils, Notre-Seigneur, d'avoir pour a agréable et de bénir ces dons, ces présens,

» et ces sacrifices saints et sans tache. » En disant ces paroles, le Prêtre se relève et répète trois fois sur la matière du sacrifice le signe de notre rédemption, parce que le pain et le vin ne deviendront de véritables dons, de vrais présens, des sacrifices utiles, qu'autant que la vertu de la croix leur sera communiquée. Il demande ensuite à Dieu que la vertu du sacrifice qu'il va offrir soit appliquée à la sainte Eglise, qu'il lui donne la paix, qu'il la conserve, qu'il la réunisse et la gourerne par toute la terre; et comme, pour produire ces effets, elle a besoin de saints Ministres, il prie pour son Chef, notre Saint Père le Pape, pour l'Evêque auquel la Proridence nous a spécialement confiés, pour e Roi, enfin, pour tous ceux qui professent a Foi Catholique et Apostolique. Ainsi, M. F., 'Eglise s'occupe-t-elle dans ce moment de ous ses membres, et nous donne l'exemple le cette charité qui doit faire de tous les Chrétiens un seul cœur et une seule ame.

Mais elle nous permet de tourner plus particulièrement les regards de cette charité vers ceux que les liens les plus étroits et es plus légitimes nous rendent plus chers. Souvenez-vous, Seigneur, dit-elle par la bouche de son Ministre, de vos serviteurs et de vos servantes: Memento. » En disant es mots, le Prêtre élève la voix, comme pour avertir les assistans qu'ils peuvent, comme lui, interrompre la prière générale, pour s'occuper de ceux qui ont un droit pariculier à ce secours. Il joint les mains, et

incline la tête, pour annoncer qu'il prie avec le plus profond recueillement. Alors il nomme intérieurement ceux qu'il croit devoir rendre participans de cette mention. « Souvenez-» vous encore, ajoute-t-il, de tous ceux qui » environnent cet autel, et qui assistent à » ce Sacrifice, et dont la Poi et la piété vous » sont connues. »

Faites attention à ces paroles, M. F. Les prières du Prêtre sont en quelque sorte conditionnelles : tous y ont droit; mais il n'a intention de prier que pour ceux qui viennent à ce Sacrifice avec une Foi pure, et qui s'y excitent à de véritables sentimens de dévotion. S'il pouvoit sonder les cœurs et en pénétrer les dispositions, il excluroit formellement de la participation à ses prières, tous ceax qui ne viennent à la sainte Messe, que par coutume et bienséance. Mais il laisse ce discernement à celui à qui appartient le jugement et la justice, et se contente de dire: Souvenez vous, Seigneur, de coux dont la Foi vous est connue, et dont la dévotion est sincère à vos yeux : Quorum Fides tibi cognita est et nota devotio.

Al poursuit : « Souvenez - vous de ceux » pour qui mous offrons, ou qui offront eux- » mêmes ce sacrifice de louanges, pour eux » et pour tous ceux qui leur appartiement, » pour la rédemption de leur ame, pour » obtenir leur salut qu'ils espèrent, et pour » la conservation de leur santé. Ils vous » rendent leurs voux, à vous qui êtes le » Dieu vivant et véritable, » your qu'ils

ont faits au Baptême et qu'ils ratifient dans

ce moment.

Cette prière est donc une ratification des vœux de notre Baptême. Ne négligez point, M. F., de les renouveler alors, ces voeux sacrés, qui vous donnent le droit de devenir une même victime avec J. C.; unissez-vous étroitement au Prêtre, pendant qu'il fait cette prière en votre nom ; recommandez avec lui au Seigneur tous les besoins publics et particuliers, étrangers et personnels : c'est le moment de la miséricorde.

Pour l'obtenir plus facilement, cette divine miséricorde, l'Eglise de la terre s'unit alors à l'Eglise du ciel : la Foi lui donne le droit d'en réclamer la protection : Communicantes. Elle nomme en premier lieu la glorieuse Marie, toujours Vierge, Mère de Jésus-Christ Notre-Soigneur. Eh ! quelle part ne doit-elle pas avoir à notre vénération et à nos prières, puisque la victime que nous allons offrir a été formée dans son sein, et que le sang qui va couler sur nos autels est celui de son File la Elle nomme ensuite les saints Apôtres qui l'ant fondée, les Martyrs qui l'ont cimentée de leur sang. Enfin , alle jupove tous les Saints pour ren ren prières aux leurs, et pour obtenir leur protection dans une action si redoutable. Ainsi, M. F., toute l'Aglise est attentive à se qui va se

Ph. | qu'il est done tredoutable, se sacrifice, où un Dieu est offert à un Dieu, où l'action se passaresus the yeux d'un Dieu et

dans l'assemblée de ses Saints! Si notre Foi étoit plus vive, qu'apercevrions - nous au moment où le Prêtre va immoler la victime? Nous verrions toute la Cour céleste attentive à cette auguste cérémonie. Nous entendrions les Anges et les Saints mêler leurs voix aux nôtres, leurs cliants à nos cantiques, leurs prières à nos supplications : nous verrions l'Eglise universelle dans cet état d'unité qui fait le plus essentiel de ses caractères; l'Eglise de la terre et celle du Ciel unies à l'Eglise souffrante, pour offrir la même victime, solliciter les mêmes grâces, former les mêmes vœux, attendre les mêmes secours. Réveillons donc notre Foi; nous touchons au moment du plus grand de tous les miracles.

Suivant qu'il étoit ordonné dans l'ancienne Loi, le Prêtre, sur le point d'immoler la victime, étend les mains sur le pain et le vin qui ont été offerts et qui vont être consacrés. Par cette action, il charge cette victime de nos péchés, il la met à notre place pour apaiser la colèré de Dieu et pour nous réconcilier avec lui. « Seigneur, dit-il, nous vous prions de recevoir favorablement cette » offrande de notre servitidé; qui est aussi celle de toute votre famille; d'établir nos » jours dans votre paix; de nous préserver » de la damnation éternelle, et de nous » admettre au nombre de vos élus. Par » Jésus-Christ Notre-Seigneur. »

signes de croix sur l'oblation en général; il en fait ensuite un en particulier sur la substance du pain, et un sur la substance du vin. en disant: « Nous vous supplions, ô Dieu! » qu'il vous plaise de faire que cette oblation » soit en tout bénie, admise, ratifiée, rai-» sonnable et agréable, afin qu'elle devienne » pour nous le Corps et le Sang de votre Fils » bien-aimé Notre-Seigneur Jésus-Christ. » Est-il possible, M. F., d'exprimer en moins de paroles un si grand mystère? Nous vous supplions, quæsumus: ah! Seigneur, nous ne reconnoissons d'autre droit à une si grande faveur que celui que votre miséricorde nous donne de vous la demander. Nous vous prions, o Dieu : tu Deus / vous qui, étant Dieu, faites ce qu'il vous plaît; vous qui, étant juste, voulez l'abolition du péché et le rétablissement de la justice; vous qui, étant saint, exigez la réparation du péché; vous qui, étant bon, demandez que le pécheur soit justifié et qu'il vive; nous nous adressons à vous, nous vous conjurons d'opérer en faveur de cette oblation la plus grande merveille ; c'est que ces créatures matérielles et insensibles deviennent pour nous le Corps et le Sang de Jésus - Christ; Corpus et sanguis fiat.

Que ce ton simple et naturel de l'Eglise est admirable! Qu'il nous annonce bien la vivacité de sa Foi et la fermeté de son espérance! Elle est assurée de l'effet de sa demande, et n'emploie pour cet effet qu'un seul mot; Fiat. C'est le Fils bien-aimé qu'elle va gendre présent sur l'Antel : Dilectissimi Filii tui. Quel changement ! Celui des ténèbres auxquelles succède la lumière, n'est qu'une simple figure de ce prodige. Quand je sampare ces deux paroles que Dieu dit pour créer le monde : Que la lumière soit faite, à celle-ci: Que le Corps et le Sang de Jésus - Christ soient faits, ce dernier prodige me fait perdre de vue le premier. Je vois dans celui-là éclater la puissance de mon Dieu; je le vois dans celui-ci signaler sa miséricorde. Je le dirai done désormais avec un nouveau transport d'amour et de reconnoissance : Que le Corps et le Sang de Jésus-Christ mon Sauveur soient rendus ici présens; qu'ils prennent la place de ce pain visible pour me préparer une manne invisible; qu'ils substituent à cet aliment terrestre le pain des Anges, le froment des élus, le vin qui produit la pureté, l'innocence et la candeur des vierges : Fiat. Qu'il soit fait ainsi qu'il l'a ordonné, et que je le désire, le gage de ma rédemption, le signe de mon élection, le principe de ma sanctification : Fist.

Dans ce moment on sonne la cloche pour avertir que le plus grand des mystères va s'opérer. Que ce son, M. F., vous fasse redoubler d'attention, de ferveur et de respect.

C'est au milieu d'un récit abrégé des circonstances qui ont accompagné l'institution de la sainte Eucharistie, que l'Eglise place les paroles de la consécration. « La veille de » sa Passion, il prit du pain dans ses mains n saintes et vénérables, et ayant élevé les " yeux et rendant graces à son Père, il le hénit, le rompit et le distribua à ses a Apôtres, en disant; Prenez et mangez-en p tous : Ceci est mon Corne, v Jusque-la le Prêtre avoit rempli la fonction de Ministro de l'Eglise ; ici , il exarce la fonction de Ministre de Jésus-Christ : il ne parle plus an son propre nom; il prononce les parales de Lésus - Christ; c'est par conséquent Jéaus-Christ qui consacre, mais qui consacre par la hauche du Prêtre. Les actions du Ministre répondent ici au seus des paroles, et il imite, autant qu'il lui est possible, ce que Jésus-Christ a fait on instituant l'Eucharistie, et qu'il a recommandé de faire, en disant à ses Apôtres : Faites ceci : Hoc facita. Il prend le pain, on disant : Accepit; il lève les yeux, en disant: Elevatis poplis; il fait une inclination de tête, en disant : Gratias agens; il prononce sur le pain, en la personne de Jéaus-Christ, les paroles que Jésus-Christ prononça: Geoi est mon Corps: Hoe est Corpus meum, et sur le-champ le pain est changé au Corps de Joans-Christ.

Esprits colestes, à ces paroles, vous vous anéantisses, rous adorez le Mestre de l'univers, le Sauveur du monde présent sur l'Autel. Je m'unis àvos adorations profondes: j'impose silence à mes sens: quoique mes yenz ne voient toujours sur l'autel qu'un pain matérial et commun, j'y crois, d'y adore le Fils de Dieu devenuvictime pour moi J. C. a dit, par la bouche de son Ministre: Caci

est mon Corps; cela me suffit. Je me tais,

je crois, et j'adore.

Le Prêtre se prosterne, autant que sa situation le permet, il adore J. G., et élève la sainte Hostie pour la faire adorer par le peuple. Prenant ensuite le Calice, après le même récit, il prononce les paroles sacramentelles. Ecoutons-les, M. F., avec le plus profond recueillement: C'est ici le Calice de mon Sang, le Sang du nouveau et éternel Testament, qui sera répandu pour vous et pour plusieurs, en rémission des péchés.

Qui ne seroit ému en entendant ces pa-

roles du Sauveur? Ceci est mon Sang, le Sang du nouveau et éternel Testament ! Venez lire, M. F., le Testament de votre Père. C'est un Testament éternel, parce que celui qui l'a fait, a laissé à son Eglise, sa Chair et son Sang, avec le pouvoir de les reproduire jusqu'à la fin des siècles, pour renouveler tous les jours son alliance avec elle. Venez donc jouir des bontés de votre Sauveur qui répand tout son Sang pour expier vos péchés, et qui, par ce Sang divin, vous achète l'héritage céleste, et vous le laisse pourque vous y trouviez toujours votre pardon et le gage de votre réconciliation avec son Père. En faut-il davantage pour enslammer votre amour? Auriez-vous le cœur assez endurci pour voir ruisseler encore de cette coupe sacrée le Sang de ce Testament par lequel vos péchés sont lavés, sans les avoir en horreur, sans en déraciner insqu'aux moindres restes, à la vue et par la vertu de ce Sang?

Anéantissez-vous donc devant ce Sang rédempteur, et adorez-le du plus profond de votre cœur. Jésus-Christ devenu victime se prosterne alors devant la Majesté divine. O profondeur, ò abime d'humilité, d'amour et de miséricorde! il est le dominateur des Nations, et il obéit à la voix d'un homme! il est le juge des vivans et des morts, et il s'assujettit à la rigueur des jugemens de son Père! il est le juste par excellence, et il s'immole pour les pécheurs! pardonnez, Seigneur, s'écrie-t-il, pardonnez à votre peuple: ne conservez pas plus long-temps les justes sentimens de votre colère; ou, el votre courroux contre le péché est implacable, frappez sur une victime digne de vos coups.

Le Père vengeur du péché frappe en effet; et ce sacrifice, malgré l'appareil de piété et de respect que conservent les Chrétiens qui y assistent, est toujours un sacrifice d'expiation et de souffrance pour Jésus-Christ; non de cette souffrance actuelle, incompatible avec l'état de gloire et de félicité où l'a fixé sa résurrection; mais d'une souffrance représentative des outrages qu'il a éprouvés dans sa Passion. Oui, M. F., Jésus-Christ, à la Messe comme à la croix, est victime de l'abandon et de l'ingratitude de ceux qui environnent son autel. Et cependant, sur l'autel comme sur le Calvaire, prodigue de son Sang, il veut que tous ceux qui l'environnent, y trouvent le salut et la vie, la paix de leur ame, la rémission de leurs

péchés: In remissionem peccatorum. O amour! A excès de misérisorde et de tendresse!

Finissens, M. F., cette instruction sur l'action redoutable de la Consécration, par cos paroles de Jesus-Christ qui la terminent : Kaites ceci en mémoire de moi, c'est-à-dire. portez à cette action les mêmes dispositions, les mêmes sentimens qui m'ont engagé à la faire. Un Dieu outragé qu'il faut venger, le règne du péché qu'il faut détruire, le royaume de Dieu qu'il faut établir dans vos coeurs; soilà le but, la fin de mon sacrifice. Il ne kous suffit donc pas d'assister à ce sacrifice. pour faire cette action en mémoire de mois il faut encore que vous y portiez la haine du péché, la volonté de l'expier par la pénitence. Ainsi, en faisant mémoire de mon sacrifice, il faut que vous sassiez mémoire de mon obéissance, par votre sonmission à ma loi; de ma patience, par votre résignation dans les poines de la vie; de ma douceur, par votre déférence les uns enversiles autres de ma tendre charité, par votre attention à soulager les malheureux. Faites tout cela a mon exemple, et vous pourrez vous rendre la justice de faire oeci en mémoire de moi. Votre vie, comme la mienne, sera un continuel sacrifice, et mon oblation repandra on vos cenvices l'esprit qui doit les viviler et les rendre méritoires pour la vie étemelle. Ainsi aoit-il.

## SEPTIEME INSTRUCTION.

Depuis la Consécration jusqu'à l'Agnus.

Fin du Canon. La Demande.

Vidi in medio throni Agnum stantem, tanquam occisum. J'ai vu au milieu du trône un Agnesa comme agorgé, qui étoit debout. Apoc. 5.

CE touchant spectacle que saint Jean vit dans son extase, ne le voyons-nous pas sur mos autels après la Consécration ? Oui, M. F., quoique vivant sur le trône de sa Majesté: stantem, Jésus-Christ est comme mort sur le trône de son amour : occisum. Debout devant son Père, agissant sans cesse, sollici-tant auprès de lui notre pardon: stantem; et comme égorgé sur l'autel, s'y réduisant au plus profond silence pour se montrer plus attentif à nos prières, plus sensible à nos manx: occisum. Au ciel , revêtu de toute sa gloire, environné des Anges et des Saints qui chantent sans interruption ses louanges; stantem; et sur l'autel, réduit à l'humble état de victime, couvert d'un voile mortel, entouré d'une foule de pécheurs, cause de son immolation: accisum; voilà l'état de Jésus-Christ après la Consécration. C'est donc icile moment de la miséricorde. Aussi verrezvous que l'Eglise emploie tout le temps que

ce divin Sauveur reste sur l'Autel, à le prier, à solliciter ses grâces, à s'appliquer le fruit de son sacrifice.

Tout ce qui a précédé la Consécration doit être regardé comme une préparation. Envisageons tout ce qui va la suivre comme une application de ce mystère; pendant ce temps si précieux du sacrifice, unissons-nous à Jésus Christ, exposons-lui tous nos besoins; et demandons-lui toutes les grâces qui nous sont nécessaires. C'est le fruit que nous devons retirer de cette partie de la Messe que nous appellerons la Demande.

L'ÉGLISE a terminé la Consécration par ces paroles de Jésus-Christ, faites ceci en mémoire de moi. " C'est pour obéir à ce » précepte, ô mon Dieu! ajoute-t-elle, que " nous qui sommes vos serviteurs et votre " peuple qui est saint par sa vocation, fai-» sant mémoire de la Passion de Jésus-Christ » votre Fils Notre-Seigneur, de sa Résurrec-» tion qui l'a fait triompher de l'enfer, et » de sa glorieuse Ascension dans le ciel, » nous offrons à votre incomparable Majesté » ce que nous avons reçu de vous, l'hostie » sans tache, le pain sacré de la vie qui » n'aura point de fin, et le calice du salut " éternel. " En prononçant ces dernières paroles, le Prêtre fait un signe de croix sur chaque attribut de la victime.

Il est important de vous avertir, M. F., que ces signes de croix et tous coux qui se

E L

font après la Consécration, n'ont pas pour objet, comme ceux qui se faisoient aupara-vant, de bénir les dons offerts, puisqu'ils le sont déjà par le changement au Corps et au Sang de Jésus-Christ; mais ils avertissent le Prêtre et les assistans que le sacrifice de la Messe renouvelle celui de la Croix, nonseulement quant à sa substance, mais encore par ses effets. L'Autel, après la consécration devient un nouveau Calvaire, où la justice de Dieu demande le sacrifice, où la soumission du Fils le prépare, où le ministère du Prêtre l'exécute, où la charité le consomme. Ici, comme au Galvaire, je puis donc dire que Jésus-Christ a été offert, parce qu'il l'a bien voulu. Ah! plût à Dieu que je puisse dire aussi et avec autant de verité que l'Apôtre: Je suis attaché à la Croix avec Jesus-Christ. J'y suis attaché par une détestation parfaite du péché, et par une volonté sincère de ne plus le commettre; et je suis uni à Jésus-Christ sur l'autel par un vrai désir de n'être plus avec lui qu'une même victime toute dévouée à la volonté de mon Dieu, et à l'observation de ses commandemens! Telles doivent être nos dispositions, si nous voulons que notre offrande soit agréée. C'est pour cela que l'Eglise ajoute:

" Daignez, Seigneur, recevoir d'un œil
" propice et favorable ce saint Sacrifice,
" cette Hostie sans tache, comme vous
" daignâtes avoir pour agréables les dons
" du juste Abel, le sacrifice de notre Pa-

» triarche Abraham, et celui de votre sou-» verain Sacrificateur Melchisédech. »

L'Eglise, en s'expliquant de la sorte, ne doute pas de la supériorité de son oblation spr celle de ces patriarches. Elle n'ignore pas que la victime qu'elle offre, est l'objet de la complaisance du Père : comment ne seroit-elle donc pas agréée avec complaisance? mais elle se défie de nos dispositions; elle sait que Dien regarde ceux qui offrent, aussi bien que les dons qui lui sont offerts. Ce qui fit agréer le sacrifice d'Abel, ce fut l'innocence de sa vie et la simplicité de son cœur. Ce qui sit le mérite du sacrisice d'Abraham, ce sut sa Foi prompte et son obéissance entière et aveugle à l'ordre rigoureux de Dieu; et tout le prix de celui de Melchisédech fut sa parfaite reconnoissance pour les bienfaits du Seigneur. Si donc nous voulons que notre Sacrifice, excellent par lui même, soit agréable à Dieu, c'est-à-dire, profitable pour notre salut, nous devous, M. E., comme pes saints Patriarches, apporter à l'Autol de saintes dispositions, et surtout un sentiment sincère de notre indignité, et une vive confiance en J. C. qui s'offre pour nous.

C'est ce que fait le Prêtre. Il s'incline profondément; il se prosterne devant la Majesté divine, autant que le lui permet l'action du flacrifice; et les mains jointes, il fait catte

prière :

\* Nous vous supplions très humblement, 5 Dieu tout puissant! de commander que ces dons seient portés sur sotre Autel sublime du ciel, en présence de votre divine Majesté, par les mains de votre saint Ange, afin que nous tous, qui, en participant à set Autel visible, aurons reçu le Corps et le Sang de votre Fils, nous soyons remplis de toutes les bénédictions et de toutes les grâces du ciel. Par le même J. C. N. S. » Développons le

sens mystérieux de cette prière.

Il s'agit ici de rapprocher le ciel de la terre, l'homme pécheur du Dieu juste. Il faut que ces dons indignes, il y a quelque temps, d'entrer dans le ciel, puisqu'ils n'étoient qu'une vile matière avant le changement qui s'est opéré, mais devenus par la parole divine le Corps et le Sang d'un Dieu, soient portés à son Autel sublime pour réparer l'outrage fait à sa divine Majesté, et faire descendre sur nous les bienfaits du ciel. Mais par qui pourront-ils l'être? l'Autel, malgré sa consécration, n'en est pas digne; les mains du Prêtre, quoique sanctifiées par l'onction sainte, ne sont pas assez pures; nos cœurs, quelqu'animés qu'ils soient par la charité et par les plus saints désire, ne sont pas capables de s'élever si haut. Sera-ce quelqu'un des saints Anges? Mais, quelque pures, quelqu'admirables que soient ces célestes Intelligences, elles sont toutes prosternées au pied de l'Autel; elles trembient en présence de l'Agneau qui s'im-mole, et le ministère des Prêtres leur paroît redoutable! Grand Dieu! ce sera l'Ange du grand Conseil; c'est J. C. lui-même qui portera ces dons sur votre Autel sublime. Tandis que nous serons prosternés au pied de cet Autel visible, il fera pour nous la fonction de Pontife dans le séjour de votre gloire.

Oui, M. F., à cette demande de l'Eglise, J. C. se présente à son Père, et dès lors le mur de séparation tombe. Dieu est véritablement avec nous ici-bas, et nous sommesdéjà avec lui dans le ciel; notre bassesse et notre indignité n'ont plus rien qui le révolte; sa majesté et sa grandeur n'ont plus rien qui nous accable. Son Fils, placé devant lui, cache à ses yeux toutes les imperfections de notre nature. Placé entre Dieu et nous, il nous cache à nous-mêmes, il nous adoucit les rayons de sa gloire. O Chrétiens! que notre Religion est sublime! qu'elle nous rapproche de la Divinité!

Je me rappelle ici l'échelle mystérieuse que vit Jacob en retournant dans son pays. Des Anges montoient et descendoient sans interruption du ciel à la terre, de la terre au ciel. Cette vision fut suivie d'une apparition plus étonnante encore. L'Ange du Seigneur luttant avec ce Patriarche, lui cède la victoire, et ne s'en sépare qu'après avoir répandu sur lui les bénédictions du Ciel. Voilà, M. F., ce qui se passe dans cette circonstance du Sacrifice. L'Ange du Seigneur, J. C., vient de monter au ciel pour y présenter l'Hostie de propitiation; maintenant, il descend vers nous pour nous apporter toutes les grâces qui sont le fruit de son Sacrifice. Il vient à la vérité combattre contre nous, en déclarant la guerre aux passions qui mettoient obstacle à ces fruits précieux; mais

s'il combat contre nous, il combat aussi avec nous et pour nous, et il nous blesse comme Jacob, en arrachant de notre cœur les penchans les plus favoris; mais cette blessure est une véritable guérison. Pour rendre la figure parfaite, écrions-nous donc comme le saint Patriarche : Seigneur, nous ne vous quitterons pas que vous ne nous ayez bénis. Nous ne nous séparerons pas de cet Autel, que vous n'ayez répandu sur nous les fruits salutaires de votre Sacrifice. Nous n'avons pas tous, comme le Prêtre, le bonheur d'y participer par la sainte Communion; mais nous voulons du moins y participer en détestant nos péchés, en nous unissant à vos douleurs, en nous soumettant à votre Croix. Voilà, M. F., ce que signifie la prière que récite ici le Prêtre, et les signes de croix qu'il fait successivement sur le Corps, sur le Şang de J. C., et sur lui-même.

Suivons le Sacrifice dans ses autres circonstances; elles sont toutes représentatives de celles qui accompagnèrent le Sacrifice de la

Croix.

JÉSUS-CHRIST immolé sur le Calvaire; enseveli dans le tombeau, descendit dans les Limbes pour y consoler les ames des Justes qui attendoient de lui leur délivrance. L'Eglise renouvelle ici cette action du Sauveur. Elle sollicite sa miséricorde en faveur des ames détenues dans le lieu d'expiation. « Souvenezvous aussi, Seigneur, de vos serviteurs et de

vos servantes qui nous out précédés avec le signe de la Foi, et qui dorment du sommeil de la paix. (Ici le Prêtre nomme intérieurement ceux pour qui il a intention de prier en particulier; il ajoute ensuite:) Qu'il vous plaise, par votre miséricorde, leur accorder, et à tous ceux qui reposent en J. G., le lieu du rafraichissement, de la lumière et de la

paix: Memento etium, Domine. »
Entronedansles vuescharitables del Eglise, M. F. Dans ce moment, intéressons-nous pour les ames du Purgatoire. Ah! que de motifs nous y engagent! je ne vous en parlerai pas aujourd'hui: je l'ai fait dans une autre Instruction. Qu'il me suffise de vous rappeler que le Sang de Jésus-Christ, qui coule sur nos Autels pour notre salut, coule aussi pour la délivrance de ces ames, et qu'il n'attend, pour cet effet, que l'application que nous pouvons leur en faire. Oui, Chrétiens, J. C., comme Dieu, fait sentir à ces ames affligées le poids de sa disgrâce, et comme Sauveur, il attend que nous implosions pour elle son assistance et son secours. Il veut, à notre tête, faire à son Père une sainte violence; il veut que le chef et les membres, animés des mêmes sentimens de compassion, souffrans en quelque sorte avec ces ames reléguées, sofficitent leur délivrance et leur retour à la patrie. Unissons nous donc de lui et à toute regise, et demandons pour ces ames souf-frantes le lieu du rafraichissement, de la lumière et de la paix.

Mil M. F., si l'effet de ce Sacrifice nous

étoit sensible, quelle joie n'éprouverions-nous pas en voyant tous les jours enlever à ces flammes vengeresses une multitude de ces ames! Et quelle consolation, si Dieu daignoit nous révéler que c'est à notre piété et à notre Foi en J. G., qu'elles sont redevables de leur défivrance et de leur bonheur! Ge Bonheur du ciel que l'Eglise vient de demander pour tous les défunts, elle le sollicité aussi pour nous. Mais à quel titre oserionsnous demander une si grande faveur? Helas!
nous sommes tous pecheurs, et rien de souille n'entrera dans le Royaume des cieux. Pé-nétré de ce sentiment, le Prêtre s'incline, se frappe la poitrine, comme le Publicain, et élève un peu la voix pour avertir les assis-tans de s'unir à lui, de s'humilier et d'implorer tous ensemble la divine miséricorde: Nobis quoque péccatoribus: « Et à nous pé-cheurs vos serviteurs, qui espérons en la multitude de vos miséricordes, daignez aussi nous donner part et nous associer avec vos saints Apôtres et Martyrs, et avec tous vos Saints. "

L'Eglise, avant la Consécration, avoit défà fait mémoire des Saints: par cette première mention, elle nous apprenoit à offrir le Sacrifice en union avec eux; par celle-ci, elle nous invite à nous rendre dignes de partager leur gloire; et pour animer les fidèles de tous les états à mériter ce bonheur, elle nomme un Saint de chaque ordre, afin que chacun puisse y trouver un intercesseur et un mod dèle. S. Jean y parolt à la tête des Frophètes;

S. Etienne, comme le premier des Diacres; S. Mathias nous y représente tous les Apô-tres; S. Barnabé, tous les Disciples; saint Ignace, tous les Evêques; S. Alexandre, tous les Papes; S. Marcellin, tous les Prêtres; S. Pierre l'exorciste, tous les Lévites; sainte Perpétue et sainte Félicité, toutes les saintes Femmes; et les saintes Vierges nous y sont représentées, par les cinq illustres Martyres, Agathe, Luce, Agnès, Cécile et Anastasie. Chacun de nous, dans quelqu'état que la Providence l'ait placé, peut donc devenir un Saint. L'un se sanctifie par l'exercice d'une vertu, l'autre par la fidélité à certaines œuvres. Et c'est la réunion de ces différens mérites qui fait cette admirable variété dont est décorée l'Eglise de Jésus-Christ. Oh! quel ravissant spectacle, lorsqu'admis à la participation de la gloire des Saints dans la céleste Jérusalem, nous verrons tous les genres de mérite concentrés en Jésus-Christ et répandus par lui sur tous ses membres! Lorsque nous verrons sa science réfléchie sur les Prophètes; son zèle communiqué aux Apôtres; sa charité, aux Martyrs; sa sainteté, aux Pontifes; son humilité, aux Diacres; son onction, aux Prêtres; sa fidélité, à tous les disciples de son Evangile; son recueillement, aux saintes Femmes; et sa pureté, aux Vierges! C'est alors que nous nous écrierons avec le Prophète; Qu'elle est grande, qu'elle est ineffable, à mon Dieu | la gloire que vous communiquez à vos amis !

Efforçons-nous

Efforçons-nous donc, M. F., d'imiter les Saints, pour partager un jour leur gloire et leur félicité; et dans ce moment si favorable du Sacrifice, demandons avec ferveur au Dieu des miséricordes qu'il nous associe avec eux dans ce bienheureux séjour. « Nous ne le méritons pas, Seigneur, devons-nous ajouter avec le Prêtre : ah! nous ne sommes que de misérables pécheurs; mais c'est par J. C. que nous vous le demandons; et c'est par J. C. que vous nous l'accorderez. C'est par J. C. que vous produisez toujours, que vous sanctifiez, que vous vivifiez, que vous bénissez, et que vous nous donnez tous ces biens. C'est en J. C., c'est avec J. C., c'est par J. C. que tout honneur et toute gloire yous sont rendus, ô Dieu, Père tout-puissant, en l'unité du Saint-Esprit, dans les siècles des siècles.»

En prononçant ces paroles, le Prêtre fait avec la sainte Hostie trois signes de croix sur le calice. Il en fait deux autres sur l'Autel, figure de la croix, et élève un peu le calice et l'hostie, en disant: Tout honneur et toute gloire vous appartiennent: Omnis honor et gloria. Ce sont des actions parlantes, et qui signifient que la très-sainte Trinité ne peut être honorée que par le sacrifice de la croix; mais qu'elle est dignement honorée par ce divin Sacrifice. Il élève la voix à ces paroles qui terminent toutes les prières du Canon: Per omnia secula seculorum, pour que tous les assistans donnent leur consentement par

 $_{\text{Digitized by}}Google$ 

l'Amen, à tout ce qu'il a dit pendant le Ganon au nom de tous.

Que cet Amen est énergique, M. F.! C'est un acte public d'adoration, d'union à la Vic-time, de désir du ciel, en un mot, de tous les sentimens exprimés dans les prières que le prêtre a récitées seul. Mais que signifie-t-il dans votre bouche, si, pendant le Canon, vous n'avez eu ni attention ni requeillement? Quelle témérité, dans ce cas, de le prononcer! N'est-ce pas vous condamner vous-mêmes? Qu'il soit donc désormais l'expression de votre Foi, de votre anéantissement, de votre umon avec Jésus-Christ, du désir de le louer dans l'éternité! En le prononçant dans ces dispositions, vous mériterez d'être unis à cette multitude de Saints que le Disciple bien-aimé vit devant le Trône de Dieu et aux pieds de l'Agneau, vêtus de robes blanches, et tenant des palmes dans leurs mains, qui s'étant prosternés, adorèrent Dieu, en disant : Amen, benediction, gloire, sagesse, actions de graces, honneur, puissance et force à notre Dieu dans les siècles des siècles.

LE Prêtre est enfin rentré en commerce avec les assistans: il élève la voix pour leur annoncer l'oraison du Seigneur. Prions, dit-il, Oremus. Ce sant les préceptes les plus salutaires qui doivent nous servir de règle dans la prière que nous allons faire: Praceptis salutaribus moniti. Nous avons eu dans ce

saint exercice un Dieu pour modèle, pour docteur et pour maître: Et divina institutione formati. Aussi ce que nous n'aurions pu dire sans témérité, nous osons le dire avec assurance: Audemus dicere.

Quel honheur pour nons, M. F., que Dieu nous permette et nous ordonne de l'appeler du doux nom de Père! Quelle consolation, de faire cette prière dans le moment même où J. C., qui en est l'auteur, est immolé sur l'Autel pour nous obtenir toutes les demandes qu'elle renferme! Récitons-la donc avec un eœur animé de l'amour le plus tendre, de la confiance la plus vive, et du désir le plus sincère de rempir tous nos devoirs envers Dieu, envers le prochain et envers nous-mêmes, que nous prescrit cette divine prière.

C'est'le peuple qui en récite à hante voix la dernière demande : Sed libera nos a malo. Il doit la dire comme une récapitulation de toute cette prière. Car c'est comme s'il disoit: Délivrez-nous du mal, Seigneur, afin que vous soyez toujours glorifié en nous; afin que vous régniez seul en nous ; que nous fassions toujours votre volonté; que nous obtenions de votre bonté tous les biens spirituels et temporels; que nous méritions le pardon de nos péchés par l'amour sincère de nos frères, et que notre foiblesse ne soit point exposée aux tentations. Le Prêtre répond à voix basse. Amen, ce qui vent dire : Oui, mon Dieu, je vous demande, au nom de toute l'assemblée, que vous nous délivriez de tout mal. Et il ajoute:

> . Digitized by Göogle

« Délivrez-nous de tous les maux passés, présens et à venir, et par l'intercession de la bienheureuse Marie, Mère de Dieu, toujours Vierge, et de vos bienheureux Apôtres, Pierre, Paul et André, et de tous les Saints, donnez-nous par votre bonté la paix en nos jours. » En même temps, il fait un signe de croix avec la patène, qui est l'instrument et le symbole de la paix, et il la baise; « afin, a joute-t-il, ô mon Dieu! qu'étant assistés du secours de votre miséricorde, nous ne soyons jamais esclaves du péché, et que nous soyons toujours à couvert de toutes sortes de dangers, par le même Jésus-Christ Notre-Seigneur qui, étant Dieu, vit et règne avec vous, en l'unité du Saint-Esprit, dans tous les siècles des siècles. »

En disant ces paroles, le Prêtre prend l'Hostie, l'élève sur le calice, et pour ne rien omettre de ce que Jésus-Christ a fait dans son Sacrifice, dont il est dit qu'il rompit le pain, fregit, il rompt l'Hostie en deux parties égales, en met une sur l'Autel, et sépare de l'autre une petite parcelle, avec laquelle faisant trois signes de croix sur le calice, il dit à haute voix: Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous: Pax Domini sit semper vobiscum / Il laisse ensuite tomber la parcelle dans le précieux Sang, en disant: « Que ce mélange du Corps et du Sang de J. C. devienne pour nous qui le recevons, le gage de la vie éternelle. »

Ces paroles, très-intelligibles d'ailleurs, n'auroient pas besoin d'autre explication, si elles n'étoient pas jointes à des cérémonies Cont il est important de connoître la fin.

Le Sacrifice de la Messe étant une continuation réelle et efficace du Sacrifice de la Croix, et par les cérémonies qui l'accompagnent, une représentation des circonstances de ce même Sacrifice, il faut que toutes les circonstances principales qui ont accompagné cette oblation visible, soient spécialement désignées par une cérémonie qui les repré-sente. Or, dans la Passion de J. C. nous voyons trois états différens : sa mort sur la croix, sa sépulture dans le tombeau, pendant laquelle il va consoler les ames des justes, et enfin sa Résurrection. Vous avez dû remarquer, M. F., ces deux premiers mystères dans la Consécration et dans le Memento des morts : dans cette dernière cérémonie, vous voyez clairement sa Résurrection. Car son Corps et son Sang séparés au moment de la Consécration par le glaive spirituel des paroles sacramentelles, se réumissent en quelque sorte par le mélange des deux espèces.

Je vois même dans cette seule cérémonie l'abrégé et le complément de tous les autres mystères de J. C.: son Incarnation dans le mélange du pain et du vin; sa Naissance, dans la nouvelle de paix qu'il me fait annoncer par l'Ange visible qu'il s'est choisi pour ministre; sa Circoncision, dans le retranchement que fait le Prêtre d'une partie de ce Corps adorable; sa manifestation, puisqu'il sort en quelque sorte du secret de son

Digitized by Google

Sanctuaire pour m'apprendre qu'il est mon salut et ma vie : sa Présentation, puisqu'il s'y offre à son Père, comme une hostie pacifique, seule capable de nous réconcilier avec lui; sa Passion, sa Résurrection, et son Ascension dans le ciel, puisque cette circonstance qui précède la communion, nous annonce la consommation du Sacrifice, les avantages qu'il nous procure, et la gloire qu'il assure à l'humanité sainte de J. C. et à tous ses membres, qui sont les fidèles.

Que ce mélange du Corps et du Sang de J. C. est donc admirable, M. F., et qu'il nous assure de bienfaits! Ce Corps brisé pour guérir nos blessures, ce Sang répandu pour laver nos péchés, se réunissent ici et reprennent une nouvelle vie, pour nous assurer à nous-mêmes une vie éternelle, et servir de règle à celle qui doit nous y conduire. Mourons donc avec J. C., ensevelissons-nous avec J. C., et nous acquerrons le droit de ressusciter avec J. C., de cette résurrection spirituelle qui consiste à marcher dans une vie nouvelle; de cette résurrection visible qui doit s'opérer an dernier jugement; de cette résurrection glorieuse qui doit transformer nos corps et: combler nos ames de délices et de gloire. Heureuse transformation, digne de tous nos désirs, de toutes nos recherches, et seule capable de nous dédommager de tous nos sacrifices!

Mon Dieu! nous ne saurions trop souvent le répéter avec votre Ministre: Que le corps de J. C. uni au sang qu'il a versé pour nous, devienne pour ceux qui y participent, soit par le désir, soit en réalité, le principe de cette vie, où nous vous connoîtrons sans nuage, où nous vous aimerons sans réserve, où nous vous louerons sans dégoût, où nous vous possédersus sans fin: Rint accipientibus nobis in vitam æternam. Amen.

### **HUITIÈME INSTRUCTION.**

Depuis l'Agmas jusqu'à la fin de la Communion.

#### La Communion.

Angustus est locus; fac mihi spatium ut habitem. Le lieu où je suis est trop étroit; donnez-moi un endroit, pour pouvoir y demeurer. Isaïe, 29.

Voila, mes Frères, ce que je crois entendre dire à Iésus-Christ, au moment de la consommation de son Sacrifice. Quoique l'autel ait été le lieu de son immolation, il ne le trouve pas propre à consumer la divine Victime: il lui faut un lieu plus susceptible de ses grâces: il veut un autel vivant, et cet autel, c'est notre cœur. C'est dans notre cœur, qu'il veut que se consume la Victima sacrée qu'il a offerte sur l'autel! O prodige de bonté! à abime de charité! ô excès de miséricorde et de tendresse!

Quels sont donc les sentimens qui doivent

nous occuper, dans cette partie de la Messe que nous appelons Communion ? Les voici : Jésus-Christ ne s'est immolé que pour nous. Dans les prières qui ont accompagné le Sacrifice, il n'a été occupé que de nos besoins : dans un instant, il va prouver à tous ceux qui environnent ses autels, que c'est pour eux qu'il a préparé ce sacré banquet; et qu'il fait de nouveau ses délices, non-seulement de converser avec eux, mais de se donner tout entier à eux.

Répondons, M. F., à ses faveurs; préparons-lui, dans nos cœurs, une demeure digne de lui. C'est là l'intention de l'Eglise, dans les prières qu'elle met dans la bouche du Prêtre, avant et pendant la Communion. Je vais vous les expliquer : écoutez - moi avec attention.

Dans toutes les prières et les cérémonies qui se sont faites, depuis le commencement de la Messe, vous avez dû remarquer, mes Frères, l'attention de l'Eglise à purifier son Ministre et ses enfans, sa vigilance à leur rappeler leurs misères et leur indignité, à leur inspirer l'horreur et l'éloignement du péché, le désir et l'amour de la vertu. Ce sont les dispositions éloignées qu'elle exige pour la Communion.

Mais, au moment de la Communion, elle exige des dispositions encore plus saintes, des sentimens plus respectueux et plus fervens. Elle fait passer son Ministre successivement, de l'humilité au désir, de la crainte à la confiance, de la contrition à l'amour, de la prière au silence. Elle lui inspire une Foi vive, une contrition sincère, une espérance ferme, un amour ardent, une reconnoissance parfaite. Ce sont les dispositions prochaines que le Prêtre et les Fidèles doivent apporter à la sainte Communion.

Foi vive. Sous les espèces que le Prêtre vient de consacrer, il reconnoît son Sauveur et son Dieu, et en fait sa profession de Foi par cette courte, mais énergique prière: « Agneau de Dieu, qui ôtez les péchés du n monde, ayez pitié de nous.» Il la répète jusqu'à trois fois, pour prouver la vivacité de sa Foi sur ce mystère. Il la dit dans une posture inclinée, pour exprimer ses sentimens d'adoration et de respect. Il frappe sa poitrine en disant: Ayez pitié de nous; parce qu'il envisage ses péchés comme le plus puissant motif de commisération qu'il puisse présenter à J. G.; et, à la troisième répétition, il semble changer d'objet, en demandant la paix: Dona nobis pacem; parce que la compassion de J. G. ayant pour objet le trouble intérieur que produit en nous le péché, il dissipe, par sa présence, cette guerre intestine qui nous désole.

Le Prêtre demande ensuite à J. C. cette paix fraternelle, qui ne fait de tous les chrétiens, qu'un cœur et qu'une ame; cette charité mutuelle, qui unit les membres à leur chef, et qui établit entr'eux cette concorde, cette harmonie délicieuse qui distingue les

Disciples de J. C.; disposition absolument nécessaire pour recevoir le Dieu de la charité et de la paix. "Seigneur Jésus-Christ, qui » avez dit à vos Apôtres: Je vous laisse la » paix, je vous donne ma paix, n'ayez pas » égard à mes péchés, mais à la Foi de votre » Eglise, et daignez la pacifier et la réunir » selon votre volonté, vous qui étant Dieu, » vivez et régnez avec votre Père, dans » l'unité du Saint-Esprit. »

En finissant cette prière, le Prêtre, aux Messes solennelles, baise l'autel, près de la sainte Hostie, pour puiser, en quelque sorte, la paix dans sa source, dans le cœur de Jésus; il embrasse le Diacre, en disant : « Que la » paix soit avec vous, mon frère, et qu'elle » règne dans la sainte Eglise de Dieu.» Le Diacre donne de même la paix au Sous-Diacre, qui va la donner aux Choristes.

Cette cérémonie exprime la charité qui doit régner dans le cour de tous ceux qui communent, en qui assistent à la sainte Messe. Il me semble alors entendre Jésus-Christ, du haut de l'autel, dire, par la kouche de son Ministre, à tous les assistans: Si, lorsque vous apportez votre offrande à l'autel, vous vous souvenez que votre frère a quelque chose contre vous, quittez l'autel, et allez, avant une démarche aussi sainte, vous réconcilier avec votre frère. Quiconque a la présomption d'assister à la Messe, avec la haine dans le cœur, ne contredit-il pas à cet ordre formel, et ce précepte ne se change til pas pour lui en anathème? Allez, lui dir

secrètement Jésus-Christ, allez; il n'y a point de paix ni de miséricorde pour vous, puisque vous ne voulez pas la donner à votre frère : Vade. Et pour vous mieux faire sentir, à vous, mon cher Paroissien, qui conservez du ressentiment contre votre frère, combien cette cérémonie donne de force à ces réflexions, faites attention à ce qui se passé à l'autel, lorsque le Prêtre va donner la paix. Il baise l'autel, qui est l'image de J. C. Ce baiser donné à J. C., reçu de J. C., se donne et se reçoit en votre nom; car le Prêtre est à l'autel, entre Dieu et vous, le Ministre de Dieu et le vôtre, l'ambassadeur de Dieu et votre représentant. Or, concevez-vous laconséquence de cette fonction, qu'il remplit pour vous? C'est vous qui approchez de J.C.; c'est vous qui donnez un baiser à J. C.; c'est vous qui lui demandez la paix; tandis, peutêtre, que vous la refusez à votre frère, moins coupable que vous, moins indigne que vous de l'obtenir. Est-ce trop dire, que de comparer le crime que vous commettez alors, à celui du perfide Apôtre? Pensons-y, mes Frères, c'est à nous que l'Eglise crie avec instance: La paix soit avec vous: Pax vobis l Point de mesure dans l'indulgence que vous accordez à vos frères, si vous ne voulez pas que J. C. en mette dans celle qu'il vous promet. Que la charité anime donc votre cœur, si vous voulez participer au saint autel: Pax vobis !

Le Prêtre, après cela, s'excite à une ferme espérance par cette prière:

V. 6

"O Jésus! Fils du Dieu vivant, qui, par la volonté de votre Père, et par la coopération du Saint-Esprit, avez donné, par votre mort, la vie au monde; délivrezmoi, par votre Corps saint et votre Sang précieux ici présens, de toutes mes iniquités et de tous mes autres maux; faites que je m'attache toujours inviolablement à vos préceptes, et ne permettez pas que je me sépare jamais de vous."

Quel motif d'espérance, M. F., que la mort d'un Homme-Dieu pour nous sauver! Jésus-Christ, par sa mort, a donné la vie au monde; et tous les jours, que dis-je? mille fois le jour, il remporte une victoire complète sur la mort, en s'immolant sur nos autels. C'est là que s'exécute cette volonté miséricordieuse du Père, qui ne veut pas que le pécheur périsse, mais qu'il vive. C'est là que le Fils, toujours obéissant, et que l'Esprit, toujours sanctifiant, nous vivifie de nouveau : Ex voluntate Patris et cooperante Spiritu Sancto mundum vivificasti. J'ai donc le motif le plus ferme d'espérer mon salut du Sacrifice auquel je vais participer. Oui, toutes les fois que j'assiste à la sainte Messe, je vois J. C., en quelque sorte, mourir et ressusciter; mourir pour mes néchés, et ressusciter pour ma justification. Plein de cette confiance. je m'écrierai donc : Délivrez-moi, Seigneur, par votre Corps et votre Sang sacrifiés sur cet autel pour m'appliquer les mérites de votre mort; délivrez-moi de toutes mes iniquités, de tout ce qui vient de la malice de

Digitized by Google

qv

es

Qı

jan

àt

pri

еn

por

» m

» d

n co

pas,

Jésu

roien

d'ane

vers .

d'une

H

6

monespritet de mon cœur: Abomnibus iniquitatibus meis. Délivrez-moi de tous les maux qui peuvent me porter au péché, et de tous les dangers qui m'environnent: Et ab universis malis. Faites-moi la grâce, ô Seigneur! d'être toujours fidèle à vos commandemens; que je ne m'en écarte jamais: Fac me tuis semper inhærere mandatis. Je vais m'unir à vous dans votre Sacrement, ou plutôt, vous allez vous unir à moi; je vivrai donc de votre esprit, je participerai donc à votre divinité! Quel bonheur! Ah! ne permettez pas que je rompe jamaîs une si sainte union; que jamais le péché ne me sépare de vous: Et à te nunquam separari permittas.

Voilà, M. F., une foible expression des

Voilà, M. F., une foible expression des sentimens d'espérance que nous inspire cette prière que le Prêtre prononce en son nom et en celui de toute l'Eglise. La suivante nous

porte à une crainte religieuse :

"Faites, Seigneur Jésus, que votre Corps

adorable que je me propose de recevoir,

tout indigne que j'en suis, ne tourne pas

à mon jugement et à ma condamnation;

mais que, par votre bonté, il me serve

de défense pour mon ame et pour mon

corps, et de remède salutaire."

Hélas! M. F., qui de nous ne trembleroit pas, à l'approche de la chair virginale de Jésus-Christ? De misérables pécheurs pourroient-ils ne pas appréhender d'être indignes d'une telle faveur? Et, qui sommes-nous, vers de terre, pour approcher d'un Dieu d'une si haute Majesté, pour nous asseoir à sa table? Qui peut être digne de porter entre ses mains, et de manger le pain des Anges, de se nourrir de la chair d'un Dieu, de posséder dans son corps la sainteté même? Quelques précautions que nous ayons prises pour nous purifier, n'avons-nous pas toujours lieu de craindre de nous aveugler sur notre état? L'Evêque de Laodicée se croyoit comblé de toutes sortes de grâces et de mérites; cependant, S. Jean lui écrit, de la part de Dieu, qu'il connoissoit sa tiédeur, et qu'il étoit véritablement pauvre, nu et aveugle, ne voyant ni ses fautes, ni ses foiblesses. Qui est-ce donc qui osera recevoir le Corps de J. C. sans trembler?

Cette juste crainte porte le Prêtre à prier Jésus-Christ, de ne pas permettre qu'il encoure le jugement et la condamnation que méritent ceux qui le reçoivent dans une conscience criminelle. Il le conjure que, par sa miséricorde, sa chair sacrée, qu'il va recevoir, lui soit un préservatif contre tous les péchés mortels et véniels; que cette divine nourriture lui donne le courage et la force qui lui sont nécessaires pour résister à toutes les attaques de l'ennemi du salut; qu'elle soit pour lui le germe et le principe de la vie éternelle.

Mais, M. F., que ces grâces, que ces effets précieux sont rares puisque la conduite de la plupart des Chrétiens qui communient, n'est pas plus chétienne et plus édifiante après la Communion! Ah! que ce divin Sacrement est souvent profané! De la

crainte de se rendre coupable de ce crime, le Prêtre entre dans le sentiment d'une humilité profonde.

Le Prêtre prend d'une main la sainte Hostie, et de l'autre, il se frappe la poi-trine, en disant par trois fois ces paroles du Centenier: Seigneur, je ne suis pas digne que vous entriez en moi : Domine, non sum

dignus, etc.

Mes Frères, cet aven deit venir d'une intime conviction de notre indignité. Ah l'linfinie disproportion qu'il y a entre Dieu et nous ne doit-elle pas nous en pénétrer? Rentrons dans notre cœur: qu'y trouveronsnous? que de prévarications multipliées! que de foiblesses entretenues! que d'inspirations négligées! que de devoirs méconnus! que de pensées, que de désirs avoués par le cœur! que de fautes qui sont restées sans contrition, sans expiation, sans pénitence! Tournons ensuite les yeux du côté de Dieu: que verrons-nous? Un Dieu infiniment saint, infiniment juste, qui a l'impie en horreur, et l'iniquité en abomination; un Dieu aux yeux de qui nous ne sommes, quelle que soit et l'iniquité en abomnation; un Dieu aux yeux de qui nous ne sommes, quelle que soit notre justice, que comme un linge souillé; un Dieu qui doit juger la vertu avec autant d'exactitude que l'iniquité elle-même. A cette vue, pourrions-nous ne pas nous écrier avec la plus juste inquiétude: Ah! Seigneur, je me suis pas digne que vous entriez en moi: Domine, non sum dignus. Cependant, quelque grandes que soient nos misères, nous ne devons pas nous livrer au découragement, si nous avons fait nos efforts pour nous disposer à la sainte Communion. Ce ne seroit point entrer dans ce mystère d'amour, que de succomber aux frayeurs que nous inspire le sentiment de notre indignité. O mon Dieu! devons-nous ajouter, il est vrai que je suis bien indigne de vous recevoir; mais, quelque grande que soit mon indignité, votre miséricorde est plus grande encore. J'irai donc à vous avec une sainte confiance. Dites seulement une parole, et mon ame sera guérie. Dites à mon ame: Je suis ton salut; et toutes ses terreurs se dissiperont, et toutes ses infirmités se guériront: Sed tantàm dic verbo, et sanabitur anima mea.

C'est parce que cette prière renferme l'abrégé de celles qui ont précédé, que l'Eglise la fait répéter jusqu'à trois fois; et c'est parce qu'elle est personnelle à chacun de ceux qui la récitent, qu'elle veut que chacun se frappe la poitrine, en prononçant ces paroles. Quand il s'agit de demander à Dieu le secours dans nos tentations, le pain de l'ame et du corps, le pardon de nos fautes, la délivrance du mal, l'Eglise établit, entre les Fidèles, une communauté de prières, où chacun, exposant ses besoins, parle avec la même ardeur des nécessités de ses frères: Donnez-nous, pardonnez-nous, délivrez-nous. Mais, quand il s'agit d'indignité reconnue, avouée, exposée aux yeux de Dieu,

chacun doit se rendre justice, et ne s'occuper

que de lui-même.

Pendant que le Prêtre récite ces paroles, on sonne la clochette, pour avertir les Fidèles que le Sacrifice va se consommer, et qu'ils doivent redoubler leurs désirs d'y participer. Dernière disposition à la sainte Communion.

Ah! M. F., si J. C. a souhaité avec ardeur, pour l'amour de nous, de manger la dernière Pâque, avec combien plus de sujet devons-nous désirer de participer à cette Pâque si précieuse, si avantageuse, si nécessaire pour la vie de notre ame! Que seroit-ce de ne point se sentir affamé de cette divine nourriture, de la manger sans goût, sans empressement? Si le dégoût est une marque de la maladie du corps, ne peut-on pas dire que l'ame est malade, quand elle reçoit le pain vivant avec indifférence, sans sentir ni goût, ni faim?

Or, qu'est-ce que cette faim? Un vide du cœur, un besoin intérieur d'être rempli de Dieu. C'est cette faim spirituelle qui doit précéder la nourriture céleste: avec cette faim, le cœur est dans une sainte impatience de voir approcher le moment où ce Dieu vivant va se donner à lui. A mesure qu'il y touche de plus près, semblable au Prophète-Roi, il en tressaille de joie, il s'écrie avec le Prêtre: Je vais donc recevoir ce pain céleste: Panem cœlestem accipiam; et j'invoquerai le nom du Seigneur: Et nomen Domini invocaba.

Lontin invocaba.

Après ces paroles, le Prêtre faisant le signe de la croix avec la sainte Hostie, dit : « Que » le Corps de N. S. J. C. garde mon ame » pour la vie éternelle. Amen. » Et aussitôt il reçoit ce Corps sacré.

Quelle merveille! Le Corps de J. C., ce même Gosps qui a été immolé sur la Croix à la gloire de son Père ( car c'est ce que signifie ce signe de croix que le Prêtre fait avec l'hostie avant de communier), le Corps de J. C. est l'aliment de nos ames : il nous est donné comme un gage de la gloire du ciel, comme des arrhes de la vie bienheureuse, comme un viatique pour nous aider à passer du lieu de notre exil à notre patrie! O pro-dige, ô chef-d'œuvre de charité! l'esprit de l'homme ne peut le comprendre, sa langue

ne peut l'exprimer. Le Prêtre ayant reçu le Corps de Notre-Beigneur, garde un moment le silence. Le cœur seul doit parler alors, et écouter ce que lui dit son Dieu. Oh ! qu'il est doux, ce langage, et qu'une ame pure éprouve sensiblement, dans ce moment, combien Dieu est bon pour ceux qui l'aiment! Ditesle, ames innocentes, qui l'avez éprouvé; racontez-nous ces douceurs ineffables que le divin Epoux verse dans vos cœurs, et les pures délices dont il les inonde. Ah! pécheurs, si vous les aviez goûtées une seule fois, ces délices, quel seroit votre empres-sement pour la Communion! Nous n'aurions pas la douleur de vous en voir éloignés des années entières; vous ne regarderiez pas

comme un joug insupportable le précepte que vous fait l'Eglise d'en approcher. Vous vous hâteriez, au contraire, de décharger votre conscience des iniquités qui vous en rendent indignes; et camme le cerf altéré, vous courriez avec ardeur à cette fontaine d'eau vive qui rejaillit jusqu'à la vic éternelle.

Le Prêtre n'interrompt le silence, que pour donner des marques extérieures de sa reconnoissance envers son Dieu. Que lui rendraije, dit-il., pour les biens qu'il m'a faits l'Que pourrois-je lui offir qui ait quelque proportion avec ses dons, que ses dons euxmêmes? Je prendrai donc le Calice du salat, et j'invoquerai le nom du Seigneur, en chantant ses louanges; et je serai à couvert de mes ennemis. Il prend le calice et boit le précieux Sang, en disant: « Que le sang de Notre-Seigneur Jésus-Christ garde mon ame pour la vie éternelle. Amen. L'Après cela, il purifie le calice et ses doigts, et dit: « Que votre Corps que j'ai reçu, so Seigneur! et que votre Sang que j'ai bu, demeurent attachés à mes entrailles; et se faites, par votre grâce, qu'il ne reste en moi aucune tache de mes péchés, après avoir été nourri par des Sacremens si purs et si saints. »

C'est donc la persévérance dans la grâce, c'est donc l'augmentation de l'amour divin, que nous devons demander à Jésus - Christ après la Communion. Ah! M. F., dans ces momens précieux où nous possédons en nous la source de l'amour, où les cieux se sont onverts et que le Juste en est descendu, pourquoi les montagnes ne se sondent-elles pas? pourquoi le seu que le ciel a envoyé sur la terre ne consume-t-il pas nos cœurs? Quoi! Jésus-Christ est descendu en nous par son auguste Sacrement, et nous demeurons froids! Par un prodige inouï, nous portons le seu, et nous le cachons dans notre cœur sans en sentir l'impression! O seu divin, qui brûlez toujours et ne vous éteignez jamais! ô charité, qui êtes mon Dieu! embrasez-moi de vos slammes! Divin Jésus, au moment où j'aurai le bonheur de vous recevoir, allumez tellement en moi votre amour, que rien ensuite ne puisse le resroidir; qu'il aille toujours en augmentant, jusqu'à ce que je parvienne à vous aimer éternellement dans le séiour de votre gloire!

séjour de votre gloire!
Voilà, M. F., le mystère de la charité de J. G. consommé. La justice de son Père est satisfaite, l'outrage que le péché fait à la Majesté divine est réparé, et son amour pour les hommes est à son comble. Notre cœur est l'autel vivant où s'immole un Dieu victime, le sanctuaire où se renferme l'immensité du Très-Haut, le tabernacle rempli de sa divinité. Quelles merveilles! Occupezvous-en dans cette partie de la Messe, afin que les plus saintes dispositions vous y conduisent, et que la plus grande fidélité vous en fasse conserver les fruits. Je vous le

souhaite, etc.

#### NEUVIÈME INSTRUCTION.

# Sur la Communion spirituelle et le Pain bénit.

Calix benedictionis cui benedicimus, nonne communicatio Sanguinis Christi est? Panis quem frangimus nonne participatio Corporis Domini est? Le calice de bénédiction que nous bénissons, n'est-il pasla communication du Sang de Jésus-Christ? Le pain que nous rompons, n'est-il pas la participation du Corps du Seigneur? I. Cor. 10.

Voila l'idée que l'Apôtre saint Paul donne aux premiers Chrétiens du sacrifice de Jésus-Christ; et cette idée est parfaitement conforme à celle que l'Eglise nous inspire du sacrifice de la Messe. Il ne séparoit point la bénédiction du calice et la fraction du pain, de la communion au Sang de Jésus-Christ, et de la participation à son Corps. Aussi l'Eglise est-elle si persuadée que la Communion est de l'essence du sacrifice, qu'elle ne regarde ce sacrifice comme achevé, que lorsque le Prêtre, au moins, a consommé les espèces eucharistiques.

Mais puisque c'est pour les assistans, comme pour lui-même, que le prêtre in-mole la divine Victime, ce sacrifice n'est donc pas consommé pour les assistans, c'est-à-dire, que le fruit ne peut leur en être appliqué, que par la Communion; et s'il ne

la font pas au moins spirituellement, ils n'ont donc pas entendu la Messe. C'est ce que je viens vous apprendre aujourd'hui, mes chem Paroissiens.

La Gommunion est-elle nécessaire aux fidèles, pour satisfaire an précepte d'entendre la Messe? Au défaut de la Gommunion sacramentelle, doivent-ils faire la Communion spirituelle, et comment doit-on la faire? Après avoir répondu à ces questions, nous dirons un mot du pain bénit. Ce sujet est plus important que vous ne le pensez. Ecoutez, etc.

Par tout ce que nous avens dit jusqu'à présent, vous avez dû comprendre, M. F., que le sacrifice de la Messe n'est pas le sacrifice du Prêtre seul qui le célèbre, mais encore celui du peuple qui yassiste. Toutes les prières sent communes; et, à la consécration près, qui se fait au nom de Jésus-Christ, par le Prêtre qui le représente, toutes les actions du sacrifice sont communes au Prêtre et aux assistans. Or, la communion étant la consommation du sacrifice, en est, par conséquent, une partie essentielle, laquelle ne doit pas être plus particulière au Prêtre que le reste; il faut donc qu'elle soit commune aussi au peuple. De là vient que dans les premiers siècles de l'Eglise, ceux qui étoient exclus de la Communion, l'étoient aussi du sacrifice.

Si, dans la suite des temps, l'Eglise a

permis aux Fidèles d'assister à la Messe, quoiqu'ils ne soient pas en état de communier, elle souhaite qu'ils y communient au moins spirituellement, afin qu'ils ne se séparent point du Prêtre dans cette action, non plus que dans les autres. C'est sur quoi elle s'exprime très-nettement dans le saint concile de Trente.

Distinguous donc deux sortes de Communions, la sacramentelle et la spirituelle. La première est celle où l'on reçoit, comme le Prêtre et avec le Prêtre, le Corps de J. C. La seconde est celle où, s'unissant en esprit au Prêtre qui communie, on participe, à proportion de ses dispositions, aux grâces et aux fruits de ce Sacrement.

Je ne vous dirai rien ici de la Communion sacramentelle, vous en êtes suffisamment instruits: je vous avertirai seulement qu'on doit la faire, autant qu'on le peut, immédiatement après la Communion du Prêtre, et qu'il faut éviter d'attendre après la Messe à la demander, parce que la Communion est une partie du sacrifice; parce que la Messe est aussi bien le sacrifice du peuple que du Prêtre, et que les assistans doivent consommer avec le Prêtre le sacrifice qu'ils ont offert avec le Prêtre. J'ai dit, autant qu'on le peut; car on excuse les personnes infirmes qui ne pourroient pas attendre le temps de la Messe, pour communier.

la Messe, pour communier.

Quant à ceux qui ne communient pas réellement à la Messe, ils doivent y suppléer
par la communion spirituelle. Et qu'est-ce

que communier spirituellement? C'est s'exciter, pendant la communion du Prêtre, au désir de s'unir à Jésus-Christ, dans la confiance d'obtenir par lui les grâces que l'on demande.

Cette espèce de communion ne se fait pas de la même manière par tous ceux qui assistent à la Messe. Ceux qu'une crainte respectueuse et une humilité sincère éloignent, pour quelque temps, de la sainte Table; qui s'anéantissent en la présence de Jésus-Christ, et à qui la grandeur du mystère fait dire avec saint Pierre: Seigneur, retirez-vous de moi, parce que je suis un pécheur, et qui ne sont pas coupables de crimes qui les séparent de la sainte Table, ceux-là communient spirituellement d'une autre manière que les pécheurs qui en sont exclus à cause de leur indignité.

Les premiers communient spirituellement au Gorps de Jésus-Christ, par l'amour qu'ils ont pour lui; ils s'excitent pendant la communion du Prêtre, à un amour plus parfait; ils se reprochent leurs défauts, leurs imperfections, leur tiédeur, leur lâcheté, pour mériter de le recevoir dans la suite sacramentellement, avec des dispositions plus pures et plus saintes. Et comme le propre de l'amour est d'unir, d'attacher, pour ainsi dire, le cœur à ce qu'il aime, l'effet de cet amour est de les unir plus intimement à Jésus-Christ, et d'unir Jésus-Christ plus fortement à eux; il demeure en eux, et il les fait demeurer en lui. Car l'Eucharistie,

dit un saint Docteur, est un banquet d'amour où celui qui aime davantage, mange davantage; c'est une table de charité: c'est la charité qui nous y convie; c'est la charité qui nous y nourrit; c'est la charité qui y est nourrie.

Mais comment ceux qui sont dans le péché mortel, peuvent-ils communier spirituellement, avant que d'être réconciliés à Dieu

par le sacrement de Pénitence?

Dès que l'Eglise veut bien aujourd'hui les admettre à la sainte Messe, ce qu'elle ne faisoit pas autrefois, elle a jugé que cette assistance leur seroit utile, et comment? En les excitant à la pénitence. G'est la part qu'ils peuvent avoir à ce sacrifice; c'est le fruit qu'ils peuvent et qu'ils doivent en retirer. Coux qui sont en état de grace ne font qu'une même victime avec Jésus-Christ, avec qui ils sont offerts; mais ceux qui sont dans le péché, indignés par leurs péchés d'être unis à Jésus-Christ, ne peuvent être offerts avec Jésus-Christ à Dieu son Père, qui rejette toute victime impure et souillée. Quelle est donc leur ressource? la voici. Le sacrifice de la Messe est un sacrifice de propitiation dans lequel Jésus-Christ, comme sur la Groix, demande grâce et miséricorde à son Père pour les pécheurs. Il y paroît devant son Père, comme un coupable chargé de vos crimes, il les expie par sa pénitence, il plaide votre cause, comme votre avocat : voilà, pécheurs, la part que vous avez au saint Sacrifice, c'est d'y voir la colère de Dien TOME IL

Digitized by Google

que communier spirituellement? C'est s'exmer, pendant la communion du Prêtre, au désir de s'unir à Jésus-Christ, dans la confiance d'obtenir par lui les grâces que l'on demande.

Ceme espèce de communion ne se fait pas de la même manière par tous ceux qui assistent à la Messe. Ceux qu'une crainte respectueuxe et une humilité sincère éloignent, pour quelque temps, de la sainte Table; qui a unéminament en la présence de Jésus-Christ, et à qui la grandeur du mystère fait dire aver saint l'ierre: Seigneur, retires sout de mai, purce que je sain un pécheur, et qui ne sont pas coupables de crimes qui les sénurent de la sainte Table, ceux-là communicat spirituellement d'une autre manière que les pécheurs qui en sont exclus à cause de leur indiquiné.

Les preimers commanient spirituellement au Corps de Jésus-Christ, par l'amour qu'ils unt pour lui ; ils s'excitent pendant la comminion du Frèure, à un amour plus parfait; ils se reprochent leurs définits, leurs imperfections, leur riédeur, leur lacheté, pour mériner de le recevoir dans la suite sacramensellement, avec des dispositions plus pures et plus saintes. Et comma le propra de l'amour est d'unir, d'attacher, pour aindire, le cour à se pour la comma le propra

amor est le 11 m Pri Risa - C

itymandy Google

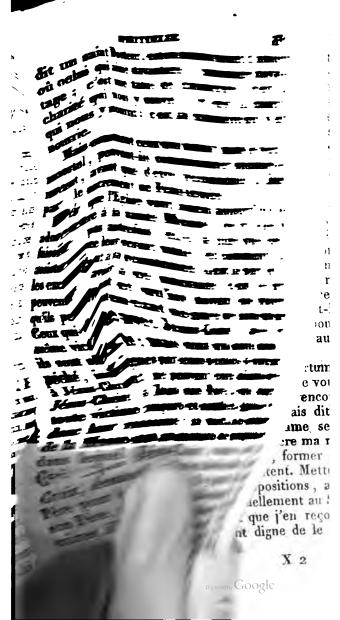

apaisée par les humiliations de son Fils; c'est d'y recevoir des graces et des dispositions nécessaires pour approcher avec fruit du sacrement de Pénitence, en vertu duquel vos péchés vous seront remis. Voilà l'espèce de communion spirituelle que vous pouvez faire. Mais cette communion demande de votre part les sentimens d'un cœur humilié, frappé d'un respect sincère, efficace, qui vous engage à vous rendre dignes de recevoir Jésus-Christ dans son sacrement, brisés d'une douleur amère de vous en voir séparés. O mon Sauveur! devez-vous dire, je m'humilie devant vous des péchés qui m'éloignent de vous! Inspirez-moi une véritable contrition de ces péchés, un ferme propos de n'y plus retomber, et une résolution sincère de m'en purifier, sans délai, par le sacrement de Pénitence, afin que, purifiée à vos yeux, mon ame puisse s'unir à vous, et vous recevoir au plus tôt dans le sacrement de votre amour.

Sont-ce là, mes Frères, les dispositions de la plupart des pécheurs, lorsqu'ils assistent à la sainte Messe? Hélas! ils y portent un cœur froid, indifférent, insensible pour la sainte Communion; pas un seul retour sur le malheureux état de leur ame, pas la moindre résolution de sortir de ce funeste état, ni de se mettre dans la disposition de recevoir le Corps du divin Sauveur!

Ah! pécheurs, s'il yous reste encore de la L'oi, regardez comme votre souverain mal, d'être séparés d'un Sacrement dont la parti-

cipation est le gage de la vie éternelle; dont Péloignement est, d'après l'oracle de Jésus-Christ, un anathème de réprobation. Que votre grande douleur, que dis-je, que votre unique douleur soit d'être privés de cette nourriture céleste. Que si vous êtes indignes de la recevoir, soit réellement, soit spiri-tuellement, du moins, par votre contrition et votre humiliation, méritez de participer aux graces de ce divin Sacrement. Sans ces dispositions, quelle part auriez-vous au Sacrifice de nos autels? H n'y auroit pour vous, ni Communion sacramentelle, vos péchés vous en rendant indignes; ni Communion' spirituelle, votre impénitence et votre endurcissement vous en rendant incapables. Or, l'une ou l'autre étant une partie du Sacrifice, et n'y ayant point de part, ne s'ensuivroit-il pas qu'il n'y auroit point de Sacrifice pour vous? Quel état horrible et effrayant aux yeux de la Poid

Seigneur! je le confesse dans l'amertume de mon cœur, je ne suis pas digne que vous veniez en moi. Hélas! mon ame est encore toute ensevelie dans le péché; mais dites sculement une parole, et mon ame sera guérie: votre puissance peut vaincre ma ré-sistance, et votre miséricorde, former en moi un cœur sincèrement pénitent. Mettezmoi, Seigneur, dans ces dispositions, afin que je puisse participer actuellement au Sacrifice de votre Corps, et que j'en reçoive des graces qui me rendent digne de le recevoir bientôt réellement.

Avec de tels sentimens, vous pourrez, pécheurs, avoir part au saint Sacrifice, et il vous sera très-salutaire. Voyons maintenant ce que c'est que le Pain bénit, et dans quelles dispositions il faut le manger.

Le pain bénit qu'on distribue à la Messe de paroisse, est encore une preuve de la nécessité d'y communier au moins spirituellement.

Dans les siècles heureux de l'Eglise, où tous les Fidèles avoient autant d'empressement à participer aux divins mystères, que de soin de s'en rendre dignes, le Pain bénit n'étoit pas connu; il étoit même inutile, parce que tous ceux qui assistoient au saint Sacrifice, avoient le bonheur d'y, communier. Dans la suite, le relâchement s'étant introduit, et le nombre de ceux qui ne communicient pas à la Messe, augmentant de jour en joun, l'Eglise, pleins de tendresse et de charité pour ses enfans, a établi l'usage de bénir du pain. Elle leur distribue ce Pain bénit, pour les dédommager en quelque sorte de la perte qu'ils font de la sainte Eucharistie, et pour les disposer à se rendre dignes de la recevoir.

Le Pain bénit est donc un avertissement aux Fidèles que, quoiqu'ils ne participent pas à la divine Eucharistie avec la Prêtre qui offre pour eux le saint Sacrifice, l'Eglise ne laisse pas de les admettre dans sa communion, c'est-à-dire, à la participation de ses autres biens spirituels, dont le Pain bénit qu'on leur présente, doit leur servir de gage, et qu'ils doivent faire leurs efforts pour mériter de recevoir la sainte Communion.

Il figure encore l'union et la charité qui doivent régner entre tous les Chrétiens. Nous sommes tous un seul corps et un seul pain, nous qui participons à un même pain et à un même calice, dit l'Apôtre. Le pain formé de plusieurs grains de froment, qui, une fois pétris, ne peuvent plus se séparer; le corps formé de plusieurs membres qui ne sauroient être retrancliés sans un détriment réel pour tout le corps, sont une comparaison bien sensible de l'union que met entre les Ghrétiens la participation au même sacrifice. Cette union, déjà si étroite par sa nature, le devient bien davantage entre les Fidèles d'un même état, d'une même ville, d'une même paroisse. Prouvons donc, M.F., que nous ne sommes qu'un même pain, par la conformité et le concert de nos bonnes œuvres. Prouvons que nous ne sommes qu'un seul corps par les actes d'une charité mutuelle et agissante. C'est là un effet essentiel du Pain bénit que nous mangeons tous sans distinction d'age et de condition.

Enfin, il a la vertu de nous procurer la santé du corps et de l'ame, comme nous pouvons en juger par la prière que fait l'Eglise, en le bénissant. « Seigneur J. C., dit-elle, » vous qui êtes le pain des Anges et la nour-» riture éternelle des Saints, daignez bénir » ce pain, comme yous avez beni cinq pains

Digitized by Google

» dans le désert, afin que tous coux qui en » mangeront reçoivent la santé du corps et

» de l'ame. »

Mais pour que le Pain bénit produise ces effets, il faut le recevoir avec de saintes dis-positions. Faites-vous d'abord un devoir, mes chers Paroissiens, de l'offrir chacun à votre tour; et vous rappelant que c'est au nom de toute la paroisse que vous faites cette offrande, présentez-la avec pieté, religion et modestie. Lorsqu'on des présente le Pain bénit, redemandant à Dieu la santé de votre corps et de votre ame, et réfléchissant sur ce qu'il signifie. Il est le symbole de la charité et de l'union qui doivent régner entre les Chrétiens; formez donc la résolution, en le mangeant, de conserver et d'entretenir la paix et la charité avec tout le monde. Il est le représentatif de la divine Eucharistie; gémissez donc, en le recevant, de vous voir privés, par votre indignité, de la sainte Communion, et excitez-vous au désir de vous rendre dignes de la recevoir au plus tôt. O mon Dieu! je ne mérite pas de manger le pain des enfans; mais donnez-moi les miettes qui tombent de votre table. Heureux, Seigneur, heureux ceux qui sont assis à votre table pour y manger le Pain de vie ! Quand aurai-je ce bonheur, ó mon Dieu! Mais, puisque mes infidélités m'en éloignent, faites du moins que je trouve dans ce pain qui m'est présenté, l'humilité, la contrition et les autres vertus qui me pré-parent à être admis au plus tôt à manger ce main sacré qui est votre chair adorable ?

Ð

Ŀι

Þ

ņ

1

Puissent ces réflexions renouveler par vous, M. C. P., l'esprit de Foi et de char dont nos pères étoient animés pour les moi dres pratiques! Plus attentifs alors à sai le véritable sens de vos obligations, vo vous en acquitterez avec plus de fidélit vous en recueillerez plus de fruit; l'union la charité que vous aurez cimentées dans temps, vous assureront le droit à cette cl rité consommée qui ne nous est promis que dans l'éternité bienheureuse que je vo souhaite, au nom du Père, etc.

### X.me ET DERNIÈRE INSTRUCTION.

Depuis la Communion jusqu'à la fin de Messe.

# L'action de grâces.

Orate, gratias agentes Deo Patri per ipsum. Prier rendant grâces à Dieu le Père par Jésus-Christ. Col.

Quoique la Messe toute entière soit i action de grâces continuelle, il convenoit d'Eglise consacrât une partie de ce divin crifice à témoigner à Dieu par Jésus-Chrisa gratitude du mystère ineffable qui s'opéré sur l'Autel, et de la multitude infide grâces que ce mystère a répandues toute l'Eglise. C'est aussi de ce sentim de reconnoissance qu'elle s'occupe dans ca X 4

partie qui termine la Messe; c'est à ce sentiment qu'elle nous rappelle. Souvenons-nous, M. F., que la reconnoissance est une disposition aussi essentielle, que toutes celles qui peuvent nous rendre participans des fruits de ce Sacrifice, et que l'Eglise n'exige pas moins d'attention et de ferveur de noure part, pour ces dernières prières, que pour toutes celles qui précèdent.

L'ÉCLISE a réduit la dernière partie de la Messe à différens exercices qui font connoître et son intention, et les dispositions qu'elle exige. Un passage des divines Ecritures, qu'on appelle Communion; une oraison appelée Postcommunion; le renvoi du peuple, ou l'Its, Missa est; la bénédiction et la récitation du saint Evangile: voilà ce, qui, dans un espace de temps assez court, doit occuper les Fidèles, et les mettre en état de profiter de toutes les grâces qu'ils ont reçues dans set excellent Sacrifice.

Et d'abord, on appelle Communion, ce verset tiré d'un psaume que le chœur chante immédiatement après la communion du Prêtre, et que le Prêtre récite lui-même après les ablutions. Cette prière se rapporte en même temps et à la fête qu'on célèhre, et à la grâce que J. C. accorde à ceux qui le recoivent dignement. Elle doit nous faire désirer l'union avec J. C. dans le Sacrement de son Corps et de son Sang.

Cette antienne est suivie de la salutation

que nous avons déjà expliquée: Dominus vobiscum. Au commencement de chaque action qui fait une nouvelle partie de la Messe, le Prêtre a coutume de saluer le peuple. Ce salut, qui est si souvent réitéré pendant la Messe, est répété ici, parce qu'il s'agit de remplir un grand devoir. Il s'agit en effet de rendre à Dieu de dignes actions de grâces pour le Sacriment qu'on vient de recevoir, et pour le Sacrifice qu'on vient d'offrir. Il s'agit de demander que cet auguste Sacrifice produise en nous les effets pour lesquels il a été institué. Mais comment s'acquitter de cette obligation, sans un nouveau secours de Dieu? C'est ce nouveau secours que le Prêtre et le peuple se souhaitent ici mutuellement.

Le Prêtre vous avertit, mes Frères, de l'importance de cette prière, en vous exhortant de vous unir à lui dans l'action de grâces, par ces paroles: Prions, Oremus. Ensuite, il dit la Postcommunion. Cette prière est ainsi nommée, parce qu'elle se dit d'abord

après la communion.

Ah! M. F., que les demandes que l'Eglise y fait, sont intéressantes pour nous! Elle y remercie Dieu du bonheur ineffable que nous avons eu de participer aux divins mystères; elle y demande la grâce de conserver les fruits de ce divin Sacrifice, qui sont la rémission de nos péchés, la grâce d'une sainte vie, et le mérite de la vie éternelle. Récitons donc cette prière avec un cœur animé

la reconnoissance, la plus vive et de la

slité la plus parfaite.

Voici, en peu de mots, le précis de toutes Postcommunions des Messes de l'année. Prêtre, plein d'un respect profond à la sence de J. C., qui est au milieu de son ur et du cœur de ceux qui ont communié ec lui, et dont il est vrai de dire que dans moment la plénitude de la Divinité habite eux corporellement; saisi d'admiration choses qui viennent de s'accomplir en hi. se considerant comme le tabernacle vivant réside alors le Saint des Saints, ne se itente pas de lui témoigner dans ce mont sa reconnoissance pour le bienfait inesnable qu'il vient de recevoir ; mais il prote qu'il veut lui marquer, par la sainteté sa vie, combien il chérit le don précieux 'il'a reçu. Il lui demande que, rempli sans se de son amour, il n'en perde jamais le niment; que toutes ses actions servent à nir sa miséricorde, et que sa reconnoisnce et son action de graces soient contielles: Ut in gratiarum semper actione ineamusi

Après cette oraison, le Prêtre souhaite core au peuple de nouvelles bénédictions, en reçoit un nouveau salut, et ce salut; suivi de ce qu'on appelle le renvoi du uple, ou l'Ite, Missa est.

Cette circonstance de la Messe, la moina éressante en apparence, est très-instruce pour nous, M. F.; elle nous rappelle

Digitized by Google

que les fidèles des premiers siècles, bien loin de porter comme nous, au pied des Autels, l'indifférence et le dégoût, avoient besoin d'être avertis du temps où il étoit nécessaire de se retirer. Dociles à la voix des Pasteurs, ils n'avoient coutume d'écouter que leur ferveur, quand il s'agissoit de s'assembler dans le lieu saint; mais ils attendoient toujours le signal pour se retirer. C'est pour cela que l'Eglise établit l'usage de les renvoyer par ces paroles: Ite, Missa est, allez, vous pouvez vous en aller.

Ne pourrois-je pas prendre occasion de cette remarque, pour m'élever contre l'indécente négligence de tant de chrétiens qui n'arrivent dans l'Eglise, que long-temps après que la sainte Messe est commencée? Je ne suis pas moins scandalisé de l'irréligieuse précipitation de ceux qui attendent à peine la bénédiction du Prêtre, pour sortir de l'Eglise, et ne satisfont à la plus douce, à la plus consolante obligation, que comme on acquitte la dette la plus onéreuse et la plus pénible. Ah! M. C. P., ne les imitez pas : soyez toujours des premiers à vous rendre au saint Sacrifice, et des derniers à en sortir. Ecoutez avec une religieuse attention le Prêtre aux Messes privées, et le Diacre aux Messes plus solennelles, lorsqu'ils vous annoncent que vous pouvez retourner dans yos maisons, parce que le Sacrifice est consommé, la prière terminée : Ite, Missa est.

Dans certains jours le Prêtre supprime ces paroles, et y substitue celles-ci : Bénissons

**X** 6

490 de la reconnoissance la plus vive et

fidélité la plus parfaite.

Voici, en peu de mots, le précis de les Postcommunions des Messes de l' Le Pretre, plein d'un respect profon présence de J. C., qui est au milieu cour et du cœur de ceux qui ont com avec lui , et dont il est vrai de dire qu ce moment la plénitude de la Divinité en eux corporellement ; saisi d'admi des choses qui viennent de s'accompline et se considérant comme le tabernacle où réside alors le Saint des Saints, contente pas de lui témoign r dans ce ment sa reconnoissance pour le bienfait. timable qu'il vient de recevoir ; maisil de sa vie veut lui marquer, par la sain de sa vie, combien il chérit le don préci qu'il a reçu. Il lui demande que, remplis cesse de son amour, il n'en perde jamai benir sa misericorde, et que sa reconno sance et son action de graces soient con action de graces soient de graces nucltes: Son action de grâces soient naneamus. In Statiarum semper actio Après cette oraison, le Prêtre souhai encore au peuple de nouvelles bénédicions de ce man de nouvelles bénédicions salut, et ce su la le reproduction la le reproduct cst spivi de un nouve au salut, et ce sa peuple de ce qu'on appelle le renvoi deressante en constance de la Moure de la Moure

R IIIII ET : 2 THE REPORT OF THE PARTY OF THE The state of the s and the second s 100 to and the latest of the l PRINT, STATE OF THE PRINT OF TH THE REPORT OF THE PARTY OF THE . k ka 🖋 Tries as a self. ... k == Haus # In Enert. Let. Marret . CES JETNIES The partition of the present of the care CECE PERSONNEL . NOW IN CHEEF WAITE . ... décembre arallement de lant de sucetiens om . 13.3 n annemi cans Linse, que ione tempe a tes que la minte messe est commence ... ne . - ; il . E suis pas moins scandalise te me. metre -y Xi précipitation de ceux qui attendent 513 la bénédiction du Preve 1.18 l'Eglise, et ne satis: at ... \*\*\* la plus consolante : 1:52 on acquitte la jerre a 23 plus pénible tà I ... 17 pas : 10783 Ju uma rendre au saut Lair II. e ·- £ La Transaction . 11 أانو

celle qui est ts. Elle supme Judica, ant à l'Autel, juelque sorte même, pour ne sont plus me, d'entrer u Seigneur, le Prêtre, au ne se marque bénit point le gile, ni l'eau le Calice, ni e; parce que erve en queltions pour les ent loin d'elle, larmes. Ainsi, xcelsis, ni le ue le jour où le ses enfans. se et de deuil, ce. A Y Agnus : Ayez pitié de , on substitue besoins de ces éternel : Dona e se frappe point blie pour un inspour secourir ses t parce que l'intenur appliquer spéciaice, et de leur rendre

e Seigneur: Benedicamus Domino. En voici a raison. Il étoit des jours où l'Eglise, après voir offert le Sacrifice, retenoit encore les idèles dans le lieu saint, pour les occuper d'antres exercices. Alors on ne renvoyoit las le peuple; en se contentoit de l'inviter bénir le Seigneur, à le remercier des mysères qu'il venoit d'opérer en sa faveur; et 'étoit particulièrement dans les jours de ténitence et de jeune, que l'Eglise observoit et usage. C'est pour cela que, pendant le larême et l'Avent, et aux vigiles des Fêtes, 'Eglise a encore conservé cette différence. In doit donc se dire à soi-même, dans ces ours: L'Eglise n'a point terminé la prière; lle la continue, et m'invite à la continuer vec elle. Par conséquent je dois, dans l'inérieur de ma maison, sanctifier plus pariculièrement ces jours par des exercices de nété.

On supprime aussi l'Ite, Missa est aux desses qu'on célèbre pour les morts. Cet isage est appuyé sur les mêmes motifs. Ces lesses, quand elles sont solennelles, sont rdinairement suivies de la recommandation le l'ame du défunt, ce qui fait une continuaion de l'Office. D'ailleurs, la piété de l'Eglise a engagée à leur appliquer, non-seulement s fruit du Sacrifice de J. C., quand elle offre pour eux, mais encore les différentes rières qui accompagnent l'oblation du Sarifice. De là une multitude de cérémonies, u supprimées ou ajoutées, qui mettent ne différence sensible entre la Messe offerte

Digitized by Google

à l'intention des vivans, et celle qui est célébrée à l'intention des morts. Elle supprime, par exemple, le psaume Judica, aux prières qui se disent en entrant à l'Autel, parce que le Prêtre fait en quelque sorte abstraction des fidèles et de lui-même, pour y représenter les défunts, qui ne sont plus en état, comme le dit ce psaume, d'entrer dans le Tabernacle visible du Seigneur, pour y offrir la victime. Ainsi, le Prêtre, au commencement de l'Introit, ne se marque point du signe de la croix, ne bénit point le Diacre au moment de l'Évangile, ni l'eau avant de la mêler au vin dans le Calice, ni le peuple à la fin de la Messe; parce que dans ce moment, l'Eglise réserve en quelque sorte toutes ses bénédictions pour les ames de ses enfans qui gémissent loin d'elle, dans le lieu d'expiation et de larmes. Ainsi, on ne récite ni le Gloria in excelsis, ni le symbole de Nicée, parce que le jour où elle s'occupe du soulagement de ses énfans, est pour elle un jour de tristesse et de deuil, les sachant dans la souffrance. A l'Agnus Dei, au lieu de ces paroles: Ayez pitié de nous, Donnez-nous la paix, on substitue celles-ci, plus relatives aux besoins de ces ames: Donnez-leur le repos éternel: Dona eis requiem; et le Prêtre ne se frappe point la poitrine, parce qu'il oublie pour un instant ses intérêts propres, pour secourir ses frères dans l'affliction; et parce que l'inten-tion de l'Eglise est de leur appliquer spécia-lement le fruit du Sacrifice, et de leur rendre propre ce qui, dans toute autre occasion; auroit tous les fidèles pour objet. Enfin, l'Eglise substitue à l'Ite, Missa est, ces paroles: Qu'ils reposent en paix: Requiescant in pace, afin que tous les fidèles qui ont pris part à ces saints mystères, s'unissent pour demander en faveur de ces ames ce lieu de rafraichissement, de lumière et de paix, que Jésus-Christ seul a pu leur mériter par son sang.

Je me suis étendu sur ces cérémonies particulières, pour ne rien omettre de ce qui regarde l'auguste Sacrifice de nos Autels.

Voyons celles qui le terminent.

LE Prêtre, les mains jointes et la tête inclinée, prie Dieu d'agréer le Sacrifice qu'il vient de lui offrir, et de l'appliquer à son salut et au salut de ceux pour qui il l'a offert; « Recevez favorablement, ô Trinité Sainte! » l'hommage de ma servitude, et ayez pour » agréable le service que j'ai offert aux yeux » de votre Majesté, quoique j'en fusse in-» digne; faites, par votre miséricorde, qu'il » soit propitiatoire pour moi, et pour tous » ceux pour qui je l'ai offert, par J. C. N. S. » Amen. »

Après cette prière, le Prêtre baise l'Autel pour y puiser les grâces et les bénédictions; il élève au ciel les yeux et les mains, et fait sur le peuple le signe de la croix, en disant: « Que Dieu tout-puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, vous bénisse. » Le peuple répond:

Que ce moment est précieux, M. F. Souvenez-vous que c'est au nom de l'Eglise dont il est le Ministre, que le Prêtre prononce sur vous ces paroles de bénédiction et de grâce, et que la croix de J. C. dont il fait sur vous le signe, en est la source. Et dans quel temps vous donne-t-il cette bénédiction? au moment même où il vient de consommer les saints Mystères, et de s'unir si particulièrement à J. C. Pouvez-vous douter de l'efficacité de cette bénédiction, si vous n'y mettez pas vous-mêmes obstacle par votre indévotion, ou votre obstination dans le péché? humiliez donc vos cœurs en courbant vos têtes pour la recevoir; car Dieu ne répand sa grâce que sur les cœurs humbles, sur les cœurs pénitens. Ah que ce Dieu toutpuissant qui ne fait ici usage de son souverain pouvoir, que pour nous prouver sa miséricorde, bénisse un peuple qu'il a créé pour sa gloire, qu'il a racheté par son Sang, qu'il sanctifie par son Esprit. Dites du fond du cœur, Amen, à cette dernière des prières; mais un Amen qui ne soit plus contredit par des infidélités capables de tarir la source des bénédictions et des grâces.

Cette prière est suivie de la récitation du commencement de l'Evangile de saint Jean-Je n'entreprendrai point, M. F., de vous en faire l'explication. Eh! qui est-ce qui est capable de bien entendre des paroles si sublimes, si supérieures à toutes les foibles lumières de l'esprit humain? Saint Jean nous découvre les grandeurs infinies, l'éternité et

la divinité du Verbe, par qui toutes choses ont été faites; après quoi, il nous rappelle ses bontés et ses miséricordes jusqu'à se faire chair et habiter parmi nous, pour éclairer nos esprits et sanctifier nos cœurs: Et verbum caro factum est, et habitavit in nobis. Comme le Prêtre, fléchissons à ces paroles le genou; humilions surtout nos ames, et réfléchisons sur ce dogme de notre Foi, le fondement de tous les autres. L'Eglise, en nous le rappelant ici, nous fournit une ample matière de méditations et de puissans moyens pour nous appliquer les mystères auxquels nous venons d'assister : le Verbe fait chair a été pour nous dans la prière un puissant intercesseur; dans l'oblation, une victime de salut; dans la communion, un pain de vie; ah! qu'il soit pour nous aussi le modèle que nous imitions, le docteur que nous écoutions, le guide que nous suivions toujours au milieu des différens engagemens auxquels la Providence nous a liés.

A la fin de cet Evangile, les assistans ré-pondent: Deo gratias, graces à Dieu. Quel sujet n'avons-nous pas de répéter ces pa-roles, après tant de bienfaits que nous venons de recevoir? Disons-le donc, et ne nous lassons pas de le dire: Grâces au Père qui nous a donné son Fils unique, son Fils bien-aimé; grâces au Fils qui s'est revêtu de notre nature, qui a expié par sa mort toutes nos offenses; grâces au Saint-Esprit qui nous sanctifie en J. C.; grâces au Verbe fait chair, à ce divin Agneau qui vient de s'offrir pour nous, de s'immoler pour nous et de se donner en nourriture à nos ames; grâces à Dieu pour tous ses dons et ses infinies miséricordes; grâces dans le temps, et grâces dans

l'éternité : Deo gratias.

Moise, après avoir expliqué aux Israélites la loi que Dieu leur avoit donnée, le culte religieux qu'il leur avoit prescrit, et les saintes cérémonies qui devoient accompagner le service de ses Autels, s'écria: Quel est le peuple sur la terre, qui ait des cérémonies semblables aux vôtres? Quelle est la nation si puissante, qui ait ses Dieux proche d'elle et attentifs à ses prières, comme le Dieu que vous adorez? O Israel! ajouta-t-il, n'oubliez donc jamais les grandes merveilles que vou yeux ont vues; observez avec réligion les cérémonies saintes qui vous sont données; mourrissez votre cœur de ces grandes choses tous les jours de votre vie, et qu'elles ne s'effacent jamais de votre esprit.

N'ai-je pas plus de raison, M. F., que le législateur d'Israel, de vous adresser ce langage? Eh! quelle étoient les sacrifices des Israélites; quelles étoient leurs cérémonies en comparaison des nôtres? Quelles étoient les merveilles que Dieu avoit faites en leur faveur, comparées à celles qu'il opère pour nous, tous les jours, sur nos Antels. Vous en êtes instruits maintenant, vous les voyez se renouveler tous les jours; soyez-y donc attentifs, pénétrez-en l'esprit, et conservez-en, après la Messe, le souvenir et la doûce im-

pression.

L'Eglise, en vous renvoyant, après cet auguste Sacrifice, à vos occupations ordinaires, a prié le Dieu tout-puissant de vous combler de ses bénédictions. Les sentimens de piété dont vous avez dû être animés pendant la célébration des saints Mystères, ne vous occuperoient-ils que pendant le court espace de temps que dure le Sacrifice? Ah! qu'il seroit à craindre qu'ils n'aient pas été sincères, s'ils sont si passagers! Lorsque J. C., près de monter au ciel, donna à ses Apôtres sa bénédiction, S. Luc nous apprend qu'ils étoient sans cesse louant et bénissant Dieu. Cette dernière bénédiction fit sur eux une impression de respect, et les laissa dans un esprit d'adoration, qui ne les quitta point de toute leur vie.

Telles doivent être vos dispositions, après avoir assisté au saint Sacrifice de la Messe. Le reste de ce jour doit être saint. Tout ce que vous y dites, tout ce que vous y faites doit être réglé, plein de piété et de religion; tout doit se sentir de la Communion spirituelle que vous y avez faite, et de la part que vous avez eue à des mystères aussi ineffables.

Pour en conserver le fruit, continuez de vous joindre à J. C., pendant le cours de la journée, non-seulement dans vos prières, mais encore dans votre travail et vos autres occupations; continuez d'offrir J. C., de vous offrir avec lui, et de vous nourrir de lui.

Ah! M. F., convenens que, jusqu'à ce jour, nous avons tiré peu de fruit de la sainte Messe, parce que nous avons négligé d'y exsister avec les dispositions qu'elle exige; et formons la résolution d'y porter désormais un cœur sensible à toutes les grâces qui nous y sont effertes, à toutes les leçons qui nous y sont données, et surtout à tous les abus dans lesquels nous ont fait tomber jusqu'à ce jour, notre indifférence et notre ingratitude. Et vous, Seigneur Jésus, daignez écouter

mes vœux, en finissant ces Instructions. Depuis que mon esprit s'est occupé à méditer le plus consolant de vos mystères, et ana langue à raconter les plus ineffables de vos miséricordes, aurois-je parlé en vain, à mon Dieu! et ces Instructions n'auroientelles fait aucune impression sur les esprits de mes Paroissiens? N'inspireroient - elles aucun sentiment à leurs cœurs? Ah! du moins que ce foible effort de mon ministère serve à convrir à vos yeux la multitude infinie de mes distractions et de mes négligences! Que désormais une sainte frayeur pénètre le Prêtre et le peuple! Qu'une sincère com-ponction purifie l'un et l'autre! Qu'un ardent amour les embrase! Que tous les membres soient unis dans cette oblation au divin Chef qui s'immole pour tous! Que le Sang qui coule sur l'autel devienne le sceau de leur parfaite réconciliation dans le temps, et le gage de leur félicité éternelle!

Ainsi soit-il.

## POUR LE JOUR DE L'ASSOMPTION.

## Sur le vœu de Louis XIII.

Cessaverunt fortes in Israel, donec surgeret Maier. Juges, 5, 7.

D'ou peut venir, M. F., la constante protection du Seigneur sur la France? N'est-ce pas de la dévotion particulière de la France entière à la Sainte Vierge? N'est-ce pas du vœu de Louis-le-Juste, de la consécration qu'il fit de son Royaume et de sa couronne à l'auguste Mère de Dieu? Non, M. F., non; ce n'est point dans la sagesse du siècle, ni dans la force des armées, ni dans l'habileté de ceux qui gouvernent; mais dans le secours du Très-Haut qu'il faut chercher la prospérité des états. Les vaillans hommes avoient cessé de paroître au milien de nous, disoient autre fois les fils d'Abinoën, le bruit de leurs exploits ne retentissoit plus dans nos contrées, jusqu'au jour où une Mère a paru dans Israel: Cessaverunt fortes.

Sans doute, il n'en a jamais été ainsi de la France; elle n'a jamais manqué de héros. Mais qu'est le courage des mortels, si le Dieu des armées ne combat avec eux, dit David? Les enfans d'Ephraïm étoient habiles à tendre l'arc et à lancer les flèches; mais Dieu les abandonne; et ils tournent le

dos le jour du combat. Est - ce faute de dé-· fenseurs, que la Monarchie française étoit aux abois sous Charles VII, avant la levée du siége d'Orléans? Non, sans doute, elle n'a jamais eu un plus grand nombre de vaillans guerriers. On a oit alors les Clermont, les Danois, les Lahire et tant d'autres dont les noms nous rappellent ce que la valeur a de plus étonnant; mais ils n'auroient pu sauver l'Etat, si le Ciel n'avoit suscité une jeune fille pour replacer le Roi sur le trône de ses pères. Ils servient morts glorieusement au milieu des membres épars de leurs ennemis terrassés; mais la France n'en auroit pas moins subi le joug odieux de l'étranger. C'est donc envain que les hommes s'efforceroient d'élever ou de soutenir l'édifice de la société, si le Tout-puissant ne venoit lui-même mettre la main à l'œuvre: Nisi Dominus ædificaverit domum, in vanum laboraverunt qui ædificant eam.

Louis XIII étoit bien convaince de cette vérité, lorsqu'au milieu des dissensions politiques et religieuses qui avoient troublé la Brance pendant près d'un siècle, et à la vue des guerres civiles toujours renaissantes, et que la foiblesse d'une minorité prochaine sembloit devoir favoriser, il s'adressa à celui qui sait déconcerter les projets des méchans, et plaça au milieu de son peuple cette Arche sainte devant laquelle les armées se disappent comme la fumée; Marie sauva la Brance, et le peuple qu'elle avoit délivré de ges ennemis, la proplama, comme autrefois

celui de Béthulie, la gloire de Jerusalem; la joie d'Israel, et l'honneur du peuple chèri.
Ainsi, lorsque tout sembloit présager des erages à la France, une Mère lui fut donnée, cette Mère appelée à si juste titre le secours des Chrétiens. Le fils de S. Louis devint le fils de Marie; l'Etoile du matin vint luire sur l'héritage des Bourbons; et déjà l'aurore annonçoit à la France le grand siècle; le siècle de la gloire commença à briller pour elle. Faut-il s'étonner, M. F., du degré de prospérité auquel elle s'éleva alors. Ah! Marie ne pouvoit s'empêcher de regarder d'un œil de complaisance la terre des lis, d'en éloigner les tempêtes, et de la rendre une terre de bénédiction.

En vain, nos prétendus philosophes es-sayèrent de jeter du ridicule sur la confiance de nos Rois, et la tendre piété des Français envers la Reine des Cieux. Que dis - je? ils voulurent bannir son culte du milieu de nous. mais ils ne firent que prouver d'une manière plus évidente, et leur turpitude et leur foiblesse. La fille prostituée, l'infame déesse de la raison mise à la place de l'image chérie de la Vierge protectrice, et portée en triomphe dans nos cités, est un genre d'abomination incomnu aux païens même les plus corrompus. Quels avantages la France a-t-elle retirés de ces indécentes orgies? Où étoient doncs, aux jours de nos désastres, ces dieux de chair et de sang devant qui les liberaux alloient brûler un sacrilége encens? Hélas! au lieu de nous protéger,

ils nous ont livrés en proie à toutes les calamités. Et si nous avons vu luire encore des jours calmes et sereins, c'est à la tendresse de notre Mère, c'est à la bonté de Marie,

que nous les devons.

Malgré les efforts de l'impiété, au milieu de ses malheurs, la France catholique n'a jamais cessé d'implorer le secours de la Sainte Vierge, et nous savons que Louis XVI renouvela dans sa prison, avec sa famille, le vœu de son aïeul, et remit entre les mains de Marie son sort et celui de la France. Mais le moment de notre délivrance n'étoit pas encore arrivé: le sang du juste devoit couler pour le salut de tous. La Mère des Français, et l'Eglise catholique n'avoient pas encore reçu les dernières paroles de son fils aîné qui, en pardonnant à ses bourreaux et en priant pour le bonheur de son peuple auquel il avoit tout sacrifié, comme le Sauveur du monde, sembla adresser comme lui ces paroles touchantes à Marie: O vous que nos ancêtres ont reconnue pour leur pro-tectrice, voilà vos enfans: Ecce filius tuus l. et aux Français consternés : Voilà votre Mère, ecce Mater tua: La France recueillit ce dernier testament du Roi-Martyr : dèslors elle se sentit portée vers Marie avec une nouvelle ardeur; les familles désolées l'invoquerent en secret. Toute la France retentit bientôt de cette hymne fervente : Recourons, chrétiens, recourons à Marie. Alors furent resserrés les nœuds qui nous unissoient à elle: son intercession fit au Ciel une sainte vio-

lence, et nos crimes furent oubliés. Les hommes de sang disparurent, le schisme fut éteint, l'espoir renaquit dans tous les cœurs; la France put librement invoquer son Dieu; elle put même nommer son Roi... Mais hélas! vous le rappellerai-je, M. F.? notre bonheur fut bientôt troublé... Louis-le-Désiré fut encore éloigné de nous... Mais la France comptoit sur Marie : elle ne se rebuta point. Retombée par la plus noire des trahisons dans le même esclavage qu'un affreux parricido lui avoit préparé, elle s'adressa à sa Mère. Comme par une subite inspiration, des neuvaines furent indiquées dans toutes les provinces: on se rendoit en foule au pied des autels consacrés à la Reine des cieux; et là, par de ferventes prières, on combattoit avec l'arme de la Foi, l'ennemi du repos public ; et lorsqu'on apprit enfin la chute de l'usurpateur, on ne put s'empêcher de s'écrier : Marie a donc aussi ses guerriers: de modestes chapelets, voilà leurs armes; c'est avec ces dards et ces javelots qu'ils triomphèrent à Lépante, et détruisirent pour toujours la domination barbare que les infidèles exerçoient sur l'empire des mers.

Ges mêmes sentimens qui se manifestèrent en France pendant la révolution et durant les cent jours, le crime qui nous a ravi un Prince aimable et chéri, les fit éclater d'une manière non moins vive et non moins touehante. Tous les cœurs fidèles se crurent blessés du même coup qui avoit frappé ce Prince infortuné. Ils allèrent se jeter aux pieds pieds de celle qui est la Consolatrice des affligés: ils demandèrent un fils à cette mère tendre et sensible; et je ne sais quel heureux pressentiment vint calmer leurs ennuis. Marie ne pouvoit tromper notre espoir; la naissance de Dieu-Donné ne fut une nouvelle que pour les méchans.

Ne sont-ce pas là, M. F., des preuves

Ne sont-ce pas là, M. F., des preuves bien éclatantes de l'affection que la Sainte Vierge a pour la France? Ah! ne cessons donc pas de lui recommander ce royaume qui lui est si cher. Mais soyons son peuple fidèle par un attachement inviolable à son divin Fils, et par un dévoûment cordial à

notre Roi et à son auguste Famille.

Recourons aussi à Marie tous les jours de notre vie, pour nos besoins personnels. Sainte Thérèse, inconsolable d'évoir perdu sa mère, se prosterna devant une image de la Sainte Vierge, la conjurant avec larmes de la prendre sous sa protection spéciale et de lui servir de mère et de tutrice. A son exemple, mettons notre confiance en Marie, recourona à sa puissante médiation, et choisissons-la, non-seulement pour notre mère, mais encore pour notre avocate auprès de son Fils. Rengavelons - nous chaque jour dans ces sentimens, et faisons - les principalement éclater en cette grande solennité.

Adressons-nous encore à Marie dans toutes nos tentations. Dans l'état de misère où nous sommes, que pouvons-nous faire de mieux, que de fortifier nos prières par l'in-

TOME II.

tercession d'une si puissante avocate? Disonslui avec S. Bernard.

Bienheureux trésor de grâce, mère de vie, mère de salut, puissions-nous avoir accès par vous auprès de votre Fils! Puisse votre pureté et votre innocence excuser devant lui les souillures de notre corruption! Puisse votre humilité si agréable à Dien, nous obtenir le pardon de notre vanité! Puisse votre abondante charité couvrir la multitude de nos péchés, et votre glorieuse fécondité suppléer à notre indigence! O vous qui êtes notre reine, notre médiatrice, notre avocate, présentez-nous à votre Fils, réconciliez-nous avec lui. Nous vous en conjurons par la grâce dont il vous a honorée, par la miséricorde qu'il a par vous manifestée au monde. Faites que celui qui s'est revêtu de notre foiblesse dans votre sein nous rende, par votre médiation, participans de son bonheur et de sa gloire.

Souvenons nous toutefois, M. F., que pour obtenir la protection de la Sainte Vierge, il ne suffit pas de prononcer des formules de prières, mais qu'il faut que le cœur soit d'accord avec la bouche, et qu'il soit animé d'un désir sincère de servir Dieu avec ferveur. On n'est véritablement dévot à la mère, que quand on est fidèle à observer la loi du Fils. Elle est le refuge des pécheurs, mais des pécheurs repentans, et non de ceux qui par leurs crimes continuent de crucifier son Fils. Elle déteste la fausse confiance de

ces pécheurs impénitens, et jamais elle ne peut favoriser leur présomption et leur impénitence. C'est donc en imitant ses vertus et en nous pénétrant bien de son esprit, que nous prouverons que nous avons pour elle une solide dévotion, que nous l'honorerons véritablement, et que, par son moyen, nous ferons parvenir nos prières à son Fils. Oui, Vierge Sainte, nous nous dévouons

Oui, Vierge Sainte, nous nous dévouons à votre service pour toujours; nous mettrons notre gloire à vous honorer, notre application à vous imiter, notre fidélité à suivre la loi de votre divin Fils. Aidez-nous de votre protection, et nous remplirons nos engage-

mens.

Enfin, la Sainte Vierge aime particulièrement la France; elle se plait à protéger ce beau royaume; mais pour qu'elle lui continue sa protection, il faut qu'il reste le royaume très-chrétien. Contribuons-ychacun pour notre part. Edifions nos frères, prions pour ceux qui sont égarés; prions pour les justes; prions pour le Roi et pour la Famille Royale.

Vierge Sainte, protectrice des Bourbons; souvenez-vous toujours qu'ils vous ont consacré leur personne, leur sceptre, leurs sujets, et qu'ils vous ont choisie pour la Patrone spéciale de leur Royaume: Ils ont mis leur gloire à rendre votre culte célèbre parmi nous. Intéressez-vous donc toujours pour eux; veillez sur l'héritage de Charlemagne et de S. Louis; priez le Dieu de Clovis X 2

506 SUR LE VEU DE LOUIS XIII.

qu'il aime toujours votre France; qu'il donne au Roi très-chrétien la justice en partage, et au peuple qui vous honore avec une piété toute particulière, la paix qu'il désire avec tant d'ardeur. Amat tuam Galtiam, Regi det justitiam, plebi parem supplici. Amen.

FIN DU TOME SECOND.

## TABLE

Des Instructions contenues dans ce Volume.

| VENUE du Messie, ou Incarna-            |           |
|-----------------------------------------|-----------|
|                                         | ge 1      |
| Naissance du Sauveur.                   | 16        |
| Epiphanie, ou Manifestation du Messie.  | 30        |
| Présentation de N.S. au Temple, et      |           |
| Purification de la Sainte Vierge.       | 41        |
| Vertus de J. C.; ses exemples.          | <b>51</b> |
| Doctrine de J. C. Sermon sur la mon-    | •         |
| tagne.                                  | 64        |
| Prière de J. C. L'Oraison Dominicale.   | 79        |
| Paraboles de J. C. Caractère de Jésus   | 73        |
| dans la parabole du Bon Pasteur         |           |
| et de l'Enfant Prodigue.                | 94        |
| Douceur de J. C. envers les pécheurs    | 34        |
| dans la conversion de Magdeleine.       | 107       |
| Jugement de J. C. contre l'inutilité de | ,         |
| la vie des mondains, dans la para-      |           |
| bole des Talens.                        | 120       |
| Menaces de J. C. sur le délai de la     |           |
| conversion et la mort dans le péché.    | 121       |
| Miracles de J. C. Résurrection de       | 131       |
| Lazare:                                 | 142       |
|                                         | 142       |
| Sévérité de J. C. contre le péché et la |           |
| vie molle dans l'histoire du mau-       | - ~ /     |
| yais Riche.                             | 154       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 100         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| La sainte Cène. Institution du Saint-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| Sacrement.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 194         |
| Institution de l'Eucharistie et du nou-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | •           |
| veau Sacerdoce.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 203         |
| Passion de J. C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 214         |
| Mort de J. C. Mystère de la Rédemption.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>2</b> 33 |
| Résurrection de J. C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 246         |
| Ascension de J. C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 257         |
| Descente du Saint Esprit sur les Apôtres.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 266         |
| Conversion de S. Paul.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 279         |
| Le Règne de l'Eglise.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 292         |
| Le Rétablissement du Trône Pontifical                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| et du Trône de S. Louis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 308         |
| La Fin du monde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 320         |
| Eloge de Louis XVI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 334         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
| Eloge de Monseigneur de Fontanges,<br>Archevéque-Evéque.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 355         |
| Eloge de Monseigneur de Fontanges,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
| Eloge de Monseigneur de Fontanges,<br>Archevéque-Evéque.  Instructions sur les prières et les cérémo<br>du saint Sacrifice de la Messe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |
| Eloge de Monseigneur de Fontanges,<br>Archevéque-Evêque.  Instructions sur les prières et les cérémo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |
| Eloge de Monseigneur de Fontanges,<br>Archevéque-Evéque.  Instructions sur les prières et les cérémo<br>du saint Sacrifice de la Messe.  1. re Instruction. Depuis le commence-                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
| Eloge de Monseigneur de Fontanges,<br>Archevéque-Evéque.  Instructions sur les prières et les cérémo<br>du saint Sacrifice de la Messe.  1. re Instruction. Depuis le commence-<br>ment de la Messe jusqu'à l'Intrott.                                                                                                                                                                                                                     |             |
| Eloge de Monseigneur de Fontanges, Archevéque-Evéque.  Instructions sur les prières et les cérémo du saint Sacrifice de la Messe.  1. re Instruction. Depuis le commence- ment de la Messe jusqu'à l'Intrott. — Ornemens sacerdotaux. Prépa- ration.                                                                                                                                                                                       | nies        |
| Eloge de Monseigneur de Fontanges, Archevéque-Evêque.  Instructions sur les prières et les cérémo du saint Sacrifice de la Messe.  1. re Instruction. Depuis le commencement de la Messe jusqu'à l'Introit.  — Ornemens sacerdotaux. Prépatation.  2. e Instruction. Depuis l'Introit jusqu'à                                                                                                                                              | nies        |
| Eloge de Monseigneur de Fontanges, Archevéque-Evêque.  Instructions sur les prières et les cérémo du saint Sacrifice de la Messe.  1. re Instruction. Depuis le commencement de la Messe jusqu'à l'Introit.  — Ornemens sacerdotaux. Prépatation.  2. e Instruction. Depuis l'Introit jusqu'à l'Epitre. — La Prière.                                                                                                                       | nies        |
| Eloge de Monseigneur de Fontanges, Archevéque-Evéque.  Instructions sur les prières et les cérémo du saint Sacrifice de la Messe.  1. re Instruction. Depuis le commencement de la Messe jusqu'à l'Introit.  — Ornemens sacerdotaux. Prépatation.  2. e Instruction. Depuis l'Introit jusqu'à l'Epttre. — La Prière.  3. e Instruction. Depuis l'Epttre jusqu'à                                                                            | 367<br>380  |
| Eloge de Monseigneur de Fontanges, Archevéque-Evéque.  Instructions sur les prières et les cérémo du saint Sacrifice de la Messe.  1. re Instruction. Depuis le commencement de la Messe jusqu'à l'Introit.  — Ornemens sacerdotaux. Prépatation.  2. e Instruction. Depuis l'Introit jusqu'à l'Epttre. — La Prière.  3. e Instruction. Depuis l'Epttre jusqu'à l'Offertoire. — L'Instruction.                                             | nies        |
| Eloge de Monseigneur de Fontanges, Archevéque-Evéque.  Instructions sur les prières et les cérémo du saint Sacrifice de la Messe.  1. re Instruction. Depuis le commencement de la Messe jusqu'à l'Introit.  — Ornemens sacerdotaux. Préparation.  2. e Instruction. Depuis l'Introit jusqu'à l'Epitre. — La Prière.  3. e Instruction. Depuis l'Epître jusqu'à l'Offertoire. — L'Instruction.  4. e Instruction. Sur l'Eau bénite et les. | 367<br>380  |

Digitized by Google

500

## FIN DE LA TABLE DU TOME SECONDA

Pour le jour de l'Assomption. Sur la protection de la Sainte Vierge

envers la France.

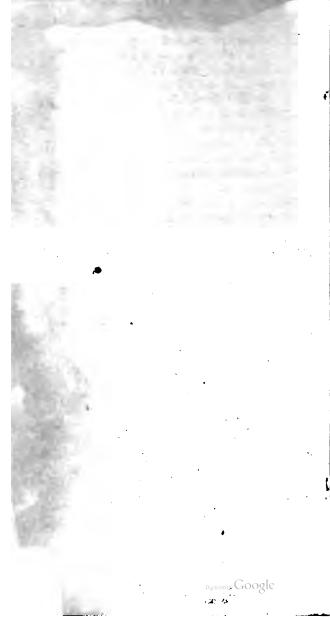



